



B. Prov.

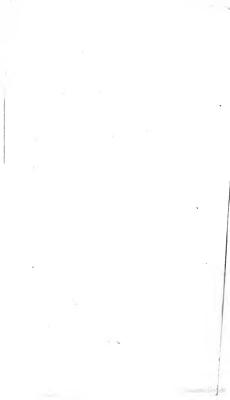

## MEMOIRES

## CRITIQUES ET HISTORIQUES

SUR PLUSIEURS POINTS

## D'ANTIQUITES MILITAIRES,

CONTENANT I. L'hiftoire des Légions de Céfer, II. Une Differration fur l'année Romaine avec un Journal des principaux événemens arrivés dans les quaire dernieres années avant la réforme du Calendrier par Cépt. III. Les Cefte de Jules Afficain, traduits pour la preier fois étan Manuferis Grec,

ENRICHIS DE BEAUCOUP DE FIGURES.

Par CHARLES GUISCHARD, nommé QUINTUS ICILIUS, Colonel d'Infanterie au fervice du Roi de Prusse, & Membre de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Berlin

TOME TROISIÈME.



PARIS,

P. E. G. Durand Neveu, Libraire, rue Callande Chez à l'Hôtel de Lesseville. Marchand, Libraire, rue des Petits Champs.

ET à STRASBOURG.

Chez BAUER & Compagnie, Libraires.

 $W \quad D \ C \ C \quad \Gamma \ \overline{X} \ X \ I \ \Lambda'$ 

AVEC APPROBATION ET PERMISSION.





## ..MÉMOÍRES

CRITIQUES ET HISTORIQUES

SUR L'ARMÉE

DΕ

JULES CÉSAR.

TOME TROISIEME.

#### SECTION I.



Ne armée Romaine avec laquelle les anciens Confuls marchoient contre l'ennemi, confiltoir en

quatre légions, dont deux étoient composées de citoyens & les deux autres de leurs alliés. On joignoit à Polybe Liv. cette infanterie un corps de dixhuit VI. ch. 17. Tome III.

Towns and

cens cavaliers, les chevaliers Romains en formoient un tiers, & les alliés les deux autres. Les légions étoient du temps de Polybe, de quatre mille deux cens hommes; elles furent cependant portées à cinq, & à fix mille, selon les circonstances. On fait honneur à Marius fur le témoignage de Festus, d'avoir fixé la légion au nombre de fix mille hommes: mais l'histoire nous fournit déjà avant Marius des exemples de légions de cette force, & du temps de César elles étoient plus ou moins de cinq mille fantassins (I). Les Confuls, avec ces armées de quatre légions & de dixhuit cens cavaliers ont entrepris les guerres les plus importantes, & vaincu des nations supérieures en nombre & en richesses. Le Sénar ne laissa pas cependant d'augmenter le nombre des légions aussi souvent que les interêts de la République l'exigerent & furtout lorsqu'elle fut attaquée en différens endroits & par des ennemis puissans & aguerris. C'est ainsi qu'on leva dans le temps de l'ancienne Répub-

In voce Se

Aque une armée de dix légions pour s'opposer aux Volsques & aux Latins, comme Tite Live le rapporte; & dans Tite Live les guerres Puniques, il y eût en différens temps, dix neuf, vingt, & même idem Liv. vingt trois légions fur pied. Live, après avoir détaillé l'arrangement que le Sénat propofa pour la con- XXVI ch. 1. duite des armées & le gouvernement & XXVII. de chaque Province, pendant la feconde guerre Punique, détermine ordinairement le nombre des légions, qu'on y employa chaque année.

Tite xxiv.

Toutes ces légions se distinguoient entr'elles par les nombres ordinaux qu'elles recurent selon l'époque de leur création, comme l'observe Dion Il y eut donc la premiere, Caffius. la seconde, la troisieme, la quatrieme légion, jusqu'à la vingt troisieme. En faifant le récit des événemens de la feconde guerre Punique, Tite Live parle de l'une ou de l'autre de ces légions, selon qu'elles furent employées, ou qu'elles lui fournissent l'occasion de les nommer. La douzième & la trei-

Tite Live zieme légion resterent en Espagne, dans L. XXIX. le temps que Scipion se préparoit avec ch. a Jes autres à passer de Sicile en Afrique. De forte que toute la dénonination des légions n'avoit rapport qu'au nombre de celles que la République entretenoit en même temps, & en différens lieux.

En licentiant les légions après la guerre, les enfeignes fous lesquelles elles avoient combattû, étoient rappottées au temple de Saturne, ou à l'Aerarium, d'où on ne les retiroit que lorsqu'à l'approche de nouveaux troubles, on levoit de nouvelles légions. Alors celle qui par rapport à l'époque idem L IV. de sa création étoit appellée la Pre-

VII. miere recevoit l'aigle confacrée à fervir d'enseigne à la premiere légion; la seconde recevoit l'aigle qui jadis avoit fervi à celle qu'onavoit nommée la Seconde, & ainfi du reste.

On ne s'écarta de ces anciens ufages que pendant les guerres civiles. Comme les chefs de parti levoient alors des troupes sans l'autorité du peuple & du Sénat, les légions qui fer-

voient de part & d'autre n'avoient plus de rapport entre elles: les levées se faifoient à la hâte, & on se soucioit peu drie L. V. d'observer les anciennes formalités de religion & de police, que la superstition répresentoit comme très importantes.

Presque toute l'Italie étoit fous les armes pendant la guerre de Sylla. Deux cens cohortes, chacune de cinq cens hommes fervoient dans l'armée de la faction contraire. Les légions idem L. L. de Sylla furent déclarées ennemies de la patrie, & on se disputa mutuellement le droit de porter légitimement les armes. La victoire de Sylla fit ceffer toute cette confusion. Les légions qui se trouverent à la fin de cette guerre fous les enseignes de Sylla, furent congédiées & établies dans les co-Mais celles qu'on conlonies (II). ferva fur pied, ou qu'on leva de nouveau, furent foumifes aux anciens réglemens, & recurent derechef leurs dénominations comme autrefois, felon la date de leur création, & de ce-

nombre font la plupart des légions que la République eut fur pied du temps de Céfar.

Lorsque les Romains eurent porté leurs conquêtes audela des limites de . l'Italie, ils n'oserent plus à la fin de chaque guerre, congédier leurs armées. Le Sénar se vit dans la nécesfité d'entretenir constament, & sur les lieux mêmes un certain nombre de troupes toujours prêtes au besoin, & capables de faire face aux revoltes des nouveaux sujets, & aux entreprises des voisins. Il y eut pour cet effet & selon les circonstances plus ou moins de légions en Espagne, dans la Gaule Cifalpine, en Afie, en Afrique, en Grece & ailleurs. Les Confuls & les Préteurs qui en fortant de leurs charges furent envoyés dans les provinces, v amenerent souvent de nouvelles légions, foit pour relever celles dont les années de service étoient expirées, soit pour les renforcer en cas de troubles & d'une guerre prochaine. On jugeoit alors de l'importance des provin-

ces par le nombre de légions, que la République y entretenoit & on en briguoit fouvent le gouvernement par ambition, pour y cueillir des lauriers en temps de guerre, souvent aussi par avarice, pour y amasser de richesses. Pompée, Céfar & Crassus, agissant de concert, s'emparerent en dépit du Sénat & de tous les gens de bien, des trois gouvernemens les plus confidérables alors, de l'Espagne, de la Gaule & de la Syrie, & se rendirent en même temps maîtres, de trois puissantes armées qui y étoient réparties \*). Nous Florus L.V. verrons dans la fuite le nombre des C. 2, n. 12. légions dont ces armées étoient composées, & comment César, en les réunissant toutes sous ses enseignes, forma la plus redoutable armée, que la République ait jamais eû fur pied. Comme l'histoire de ces légions est

<sup>\*)</sup> Ergo quum mutuis viribus in fuum quisque decus miteretur, Cefar Galliam invadit, Craffus Afam, Pompejus Hifpaniam, tres maximos exercitus; & jam fic orbis imperium focietate trium principum occupatur,

étroitement liée aux événemens de la guerre civile, dont j'ai pris à tâche de faire l'expofé, j'ai crû qu'il valoit la peine de s'y arrêter & de l'éclaircir autant qu'il eft possible. César nomme les légions en différens endroits de s'ecommentaires sans avoir l'intention de nous en instruire formellement. Se contemporains distinguoient sans peine ces corps de troupes qu'ils avoient sous leurs yeux; mais nous ne nous rapprochons de ces mêmes connoissances qui répandent tant de jour sur l'histoire qu'à force de recherches & de combinaisons.

## Notes & Observations.

## SECTION I.

## (I) pag. 2.

Varron a eû fans doute de bons garans, lorsqu'il dit que Romulus forma la premiere légion de trois mille hommes, en chofiffant mille hommes de chaque tribu. Il est aussi possible que le Roi Servius, ayant ajouté une quatrieme tribu, ait poussé la lé-

gion jusqu'à quatre mille. Mais il importe peu de chercher l'origine des établissemens militaires des Romains dans l'histoire incertaine des premiers fiecles. Ce peuple parvint par degré à ce point de perfection dans l'art militaire, en adoptant · successivement tout ce qui lui parut bon & utile chez les nations étrangeres. C'est ainsi qu'on le vit d'une guerre à l'autre, ou mieux armé ou plus circonspect, ou rangé d'une maniere plus avantageuse. Le tableau que nous présente Polybe de la forme des armées, des usages militaires & de la tactique des Romains n'est donc proprement que le résultat de tous ces rafinemens imaginés par leurs anciens Généraux & l'effet des différens changemens qu'on a jugé à propos de faire. Du temps de Polybe une légion étoit ordinairement de quatre mille deux cens hommes, qu'on augmentoit pourtant si les circonstances l'exigeoient. Les légions étoient ainsi de cinq mille deux cens hommes, dans la Liv. II. ch. guerre contre les Gaulois qui préceda celle d'Annibal; elles furent de fix mille hommes Tite Live fous Scipion en Afrique, comme celles L. XXIX. qu'on employa contre Perfée en Macédoine. On observe la même varieté par rapport Idem Liv. à la force des légions & avant & après le temps de Marius, de sorte que Juste

Polybe

Lipse a eu raison de ne pas ajouter foi au témoignage de Festus qui prétend que Marius fut le premier, qui fixa le nombre d'hommesdans les légions, à fix mille deux cens. Dans la guerre contre Sylla les cohortes que les Applen de partifans du même Marius avoient levées. vile L pag. n'étoient que de cinq cens hommes, & par conféquent les légions seulement de cinq mille. Celles de Céfar n'étoient pas non plus César de la d'une force égale. Les vieilles légions étoient guerre civi- rarement completes. Comme il dit lui même qu'il fit passer la treizieme légion en Ita-Appien de lie & que Plutarque & Appien affurent qu'illa guerre cir. II. pag. commença la guerre avec cinq mille hommes, on en a inféré que toutes ses légions n'excédoient pas ce nombre. Cet argument est aush peu concluant que celui qu'on tire Cétar de la d'un passage de César dans lequel il évalue guerre Civ. les onze légions de Pompée, à cinquante cinqu L. III. ch. mille hommes, vû que le chiffre qui y exprime ce nombre, différe presque dans tous les manuscrits. Je crois que du temps de César une légion complete étoit de six mille hommes, mais qu'il y en eût peu auxquelles les guerres continuelles permirent de rester longtemps dans cet état. Ciceron Liv.V. epist. mena deux légions dans la Cilicie; elles con-15. id At- fistoient selon Plutarque en douze mille hom-, mes, & comme Antoine forma après la mort

400

447.

11

de César sa garde Prétorienne, il choisit Applea G. parmi les vétérans & les centurions, jusqu' C. III. pag. nombre de fix mille hommes pour en former une légion. Lorsqu'après la bataille de Philippes, les Triumvirs se virent dans la nécessité de donner les récompenses promises à leurs troupes, vingt & huit légions y pré-Antoine lui même fait monter tendirent. le nombre d'hommes de ces vingt & huit lé- Appien 6. gions a cent foixante dix mille. Il est clair C.V.p.674. qu'il fait ce calcul non selon l'état des légions tel qu'il étoit alors, parce qu'elles étoient toutes très affoiblies par la guerre qu'on venoit de finir, mais qu'il réduit toute la masse des soldats qui lui étoient restés après la victoire, au nombre des légions completes, de maniere qu'en comptant tous ses soldats effectifs, il n'en auroit formé que vingt & huit légions completes, au lieu de quarante trois que les triumvirs avoient eues au commencement de la guerre. Tel est le véritable sens du passage auquel on n'a pas fait attention, & qui prouve que pour lors on fixa le nombre de fix mille combattans pour former une légion complete. Parceque vingt & huit légions, chacune de six mille hommes donnent à deux mille hommes près, le nombre de cent soixante dix mille, qu'Antoine détermine.

(II) pag. 5.

Sylla établit le premier des colonies misigonius de litaires en Italig en chaffant les anciens hasaniquo Ju- binsa des villes, pour donner leurs biens & re Italia. Lill. chap. leurs possessions aux soldats de se ségions. Il donna de cette maniere le premier exem-

ple d'une violence inouie dans les fiecles paffés, & qui ne fut que trop souvent imité dans la fuire. Sa conduire étoit autant l'effet de sa politique que de sa cruauté. Comme il lui importoit de maintenir les changemens qu'il avoit introduits dans la République, & de procurer un appui à son parti, qui quoique supérieur dans le moment, eut toujours à redouter les ressentimens & les ressources de la faction contraire, il crut que le moyen le plus propre à ses vuës, étoit de conserver aux dépens de ses ennemis, les mêmes instrumens formidables dont il s'étoit fervi pour les abattre. Ainsi toutes ces légions répanduës en Italie en guise de colons, formoient une milice toujours prête à reprendre les armes en faveur de leur bienfaiteur. Au commencement cette politique réussit assez, & lorsque Lepidus après la mort de Sylla s'éleva contre ces arrangemens & contre le Sénat qui les foutenoit, celui-ci trouva encore dans l'attachement de ces colonies militaires tout le secours nécessaire

pour combattre cet ennemi, & pour renverser ses projets. Mais ces avantages surent bien momentanés, Sylla jetta en même temps les femences de tous les défordres des guerres civiles qui ruinerent dans la fuite la liberté & la République. Bientôt ces colons confondirent les intérêts de ceux dont ils avoient été les défenseurs, & Pompée se flatta envain de n'avoir qu'à donner du pied contre la terre pour faire fortir de nouvelles légions du fond de l'Italie. Céfar qui soutenoit la faction contraire de Marius, trouva autant de facilité que lui à s'attacher les fils de ces Usurpateurs, & les récompenses qu'il leur promit, effaçerent sans peine le fouvenir de celles que leurs peres avoient obtenuës de Sylla. Depuis la mort de ce Dictateur jusqu'au premier consulat de Céfar, il s'écoula vingt ans, & pendant cet intervalle il n'y eut aucune révolution en Italie, excepté les troubles de Lepidus & de Catilina, qui étoient de peu de conféquence. J'ai fait cette note dans le dessein de faire voir les ressources que les chefs de parti avoient pour faire des levées en Italie, & la disposition des esprits de ses habitans dans le temps que Cefar concut le projet d'exciter la guerre civile.

#### SECTION II.

orsque César fut déclaré par un decret du peuple, Gouverneur de la Gaule Cifalpine, il obtint en même temps le commandement des trois légions qui y étoient en quartier. Le Sénat y en ajouta une autre qui se Dion Caf- trouva dans la Gaule Narbonnoise, KXXVIII. dont le gouvernement étant souvent 8. Appien annexé à celui de la Gaule Cisalpine, 6. Civ. II. lui fut en même temps conféré. Ca-Sueron Ce- ton connoissant l'importance de cette ar. C. 22. Province s'écria alors envain, que les Plutarque dans les vies Romains plaçoient dans la citadelle le de César & tyran qui fondroit sur eux, lorsqu'il de Pompée. en auroit envie (I).

Plutarque en auroit envie (1).

Les quatre légions que Céfar troudique va dans la province, étoient de vieilles troupes qui jouissoient déjà d'une
grande réputation, comme il l'avoue
lui même. Hirtius les appelle veterriGall VIII. mas legiones, de très vieilles légions,
ch. 8. & on ne sauroit douter, que ce ne
fussement de les quel-

les, Metellus Celer barra cinq ans auparavant le passage des Alpes aux troupes de Catilina qui s'étoit proposé de percer dans la Gaule. Le même Hirtius Saluft. Canomme ces légions la feptieme, la hui-tilina ch. 57. tieme, la neuvieme, de même que Céfar dans son récit de la bataille contre les Nerviens. Nous verrons dans la De la guerfuite quelles portoient ce nomeû égard les L. II. ch. aux fix vieilles légions que Pompée avoit fous ses ordres en Espagne.

La légion que la République entretenoit dans la province Romaine ou dans la Gaule Narbonnoise s'appelloit la Dixieme (II); elle étoit formée des habitans de cette province, furtout de ceux des colonies que les Romains y avoient établies; & lorsque trois ans avant, le Préteur Pomptinus foutint, une guerre difficile dans cette province contre les Allobroges, qui fous la conduite de Catugnatus y avoient fait une irruption (III), il est vraisemblable, qu'en cette occasion elle avoit donné de grandes preuves de valeur & acquis cette réputation qu'elle avoit

XXXIII re des Cau-23. & dans plufieurs autres en-

droits.

déja quand Céfar en prit le comman-Il fe fit dans la fuite un devoir de restituer à leur patrie, une partie de ces braves vétérans, lorsqu'il en forma une colonie militaire qu'il Pline Hiff. établit à Narbonne, comme Pline le

Nat. L. III. rapporte. ch. 4. Quoique ces quatre légions fuf-

contenir.

sigon, de sent toutes composées de Gaulois qui jure antiquo Iraliz L.III. avoient le droit du Latium, on ne les esp. 2. De regarda pas moins à Rome comme des jure Pro-vinc. L. I - barbares, & on en eut bien de la frayeur, lorsqu'au moment où la guerre Dion Caf- civile éclata, la nouvelle vint que Céfar à leur tête, marchoit du côté de la ville. Il est vrai que la férocité & l'infolence de ces vieilles bandes étoient extrêmes. Toutes les féditions dont les auteurs des guerres civiles font mention, furent excitées par l'une ou par l'autre de ces quatre légions, de forte

> Je ne puis m'empêcher de faire ici une réflexion sur l'estime particuliere

que Céfar eut besoin de toute sa fermeté & de tout son pouvoir pour les

que les anciens Généraux témoignerent de tout temps pour les troupes qui avoient déjà fait la guerre. avoient le bonheur d'en avoir fous. leurs ordres, ils s'attribuoient une fupériorité décidée fur les légions de nouvelle levée quelque nombreufes qu'elles fussent & quelque soin qu'on se fut donné pour les discipliner. C'est que toute troupe qui joint son ennemi à l'arme blanche comme chez les anciens, s'aguerrit plutôt par la pratique & devient plus ferme & plus intrepide dans le danger, qu'une autre qui tire de loin & qui met sa confiance dans les armes de jet. Nous avons vû au contraire de nos jours des troupes qui n'avoient jamais fait la guerre, battre plus d'une fois de vieux régimens & gagner en temps de paix par l'exercice & par la discipline la même supériorité fur l'ennemi que les anciens n'ont fu acquérir que dans les combats & par la pratique. Les régimens avec lesquels on gagne aujourd'hui des batailles, sont ruinés & fondus par la victoi-Tome III.

re même. Des recrues les remplacent, mais l'expérience se perd avec les hommes qui sont tués, & il n'en reste rien au corps que l'honneur & le fouvenir de la perte qui l'a affoibli. Les légions de César au contraire battoient l'ennemi. & ne perdoient que peu de monde. Toute la perte étoit du côté des vaincus. La confervation de la vie étoit l'effet & la récompense présente de la valeur, & de la bonne discipline. Mais revenons à notre fujet.

Céfar étant arrivé dans sa province faifit avidement l'occasion que les Suifses lui fournirent de faire la Guerre. Mais ne croyant pas son armée affeznombreuse pour exécuter les projets qu'il avoit en tête, il ordonna de gran-Cét de la des levées dans la province Romaine. G. des Gau- & lui même retourna en Italie pour y former deux nouvelles légions; on les L.I.ch. 10. y leva avec tant de promptitude que dans le même printemps il pût leur faire passer les Alpes avec les trois autres vieilles légions, qui avoient eû leurs

quartiers d'hyver à Aquilée. En mê-

me temps il forma un corps de cavalerie de quatre mille chevaux que la Provinçe & quelques peuples alliés des Gaules lui fournirent. Avec ces fix légions & cette cavalerie il battir cette même année les Suifles, & gagna la grande bataille contre Ariovifle.

Ces deux nouvelles légions reçurent le nom d'Onzieme & de Douzieme. Il les distingue lui même par ces noms lorsqu'il expose la disposition de la bataille donnée contre les Nerviens Cét de la G. dans la campagne suivante (IV). Hir-Lil ch.23. tius parle de l'onzieme légion vers la fin de la guerre des Gaules, comme d'une excellente troupe qui étoit composée d'une jeunesse florissante & rem- Isid. Lib. plie de bonne volonté. Il dit cepen-VIII, ch. g. dant que malgré les huit campagnes qu'elle avoit faites pour lors, elle ne pouvoit pas être comparée à ces trois, vieilles légions, que César avoit trouvées dans les Gaules. La douzieme légion fut une de celles que Céfar fit ibid. Liv. L venir dans l'Italie, d'abord après avoir passé le Rubicon. Il se servit de l'une

& de l'autre dans toutes les guerres, & les traita dans la fuite avec beaucoup de distinction, & comme de vieilles troupes qui avoient eû le plus de part aux fuccès de la guerre.

On doit cependant remarquer que Céfar donna à ses deux nouvelles légions les noms de onzieme & de douzieme, tandis que nous favons que la République entretenoit dans ce temps plus de vingt & une légion (V) au nombre desquelles il paroit qu'il a dû y en avoir dejà une onzieme & une douzieme, s'il est vrai qu'en leur imposant des noms, on n'observat que DionCaffius l'ordre du temps auquel elles furent

Ch. 47.

levées. Mais on voit dans cette occafion & dans d'autres qu'on regarda les légions de l'Afie comme des corps qui n'avoient point de rapport avec ceux qui servoient en Europe. Comme il arriva, que dans les expéditions malheureuses des légions entieres périsfoient, & que selon les circonstances les Chefs trouvoient à propos d'en lever de nouvelles, l'éloignement des lieux ne permettoit pas de se régler d'après les noms, sur l'état des troupes en Europe. Ainsi nous voyons l'armée de Crassius en Asie, mise sur le pied d'onze légions, n'avoir aucune relation avec les troupes de Pompée, ni avec celles de César. Ce fut aussi peutêtre en conséquence d'un arrangement fait entre les Triumvirs, que chacun avoit son armée à part, quoique César se plut à conserver les noms de se vieilles légions & à leur donner successivement les noms des nouvelles se lon l'époque de leur création.

Dans la feconde année de son gouvernement, sorsque les Belges firent de grands préparatifs pour la guerre, Cédr mit son armee sur le pied de huit légions. Les deux nouvelles qu'il leva pour eet effet dans la Gaule Cisalpine, joignirent encore l'armée le même été & furent présentes à la sanglante bataille qu'il livra pendant cette campagne aux Nerviens, mais comme il ne s'y sioit pas assez, il les employa seulement à la garde des bagages. El-iid-ch. 23.

## 22 MÉMOIRES SUR L'ARMÉE les recurent les noms de Treizieme, &

ch. 53.

de Quatorzieme légion, fuivant la date de leur levée, & conformément à l'or. De la G. des dre établi. Le récit que César fait du Gaules L.V. danger que cette treizieme légion courrut, lorsqu'une grande arméel de Gaulois se prépara à l'investir dans ses quartiers d'hyver, contient la preuve de cette dénomination, de même que lorsqu'il nous dit qu'il l'avoit envoyée dans la Lombardie pour remplacer celle qu'il fut contraint de remettre à Pompée. La quatorzieme fut celle qui se trouvant en quartiers d'hyver dans le pays de Liege fous les ordres de Cotta & de Titurius fur entierement taillée en pieces par les troupes d'Ambiorix. César lui même dit que cette malheureuse légion étoit une de celles qu'il avoit fait nouvellement lever dans la Lombardie. & on con-

ibid L VI. clut par le nom de la quatorzieme légion qui la remplaça, à celui qu'elle portoit lorsqu'elle étoit sur pied (VI).

> La perte de cette légion & de cinq cohortes furnuméraires réduifit l'armée

de César à sept légions. Ce fut précisément au milieu de la guerre & dans le temps que les grands fuccès qu'il avoit eû pendant cinq campagnes, loin d'avoir abattu le courage des Gaulois, l'avoient plutôt irrité & ani+ mé à faire de nouveaux efforts. Comme dans ces circonstances il avoit un grand besoin de renforts, & d'une armée plus nombreuse, il s'adressa à Pompée à qui le peuple avoit dans ce temps décerné le gouvernement de l'Espagne, avec le pouvoir de lever autant de troupes, qu'il jugeroit à propos. Pompée ayant ordonné en vertû de fon droit, de fortes levées dans la Gaule Cifalpine, il y eut un grand nombre de recruës rassemblées, qui n'attendoient que le fignal pour se rendre à leurs Enseignes. Comme il n'étoit pas nécessaire d'envoyer des troupes dans l'Espagne, qui étoit alors tranquille, il obtint de Pompée avec lequel il étoit dans ce temps étroitement lié, qu'il lui abandonnât toutes ces recruës, de forte qu'en y joignant

celles qu'il fit affembler par ses Lieute-G. des Gaunants, & qu'il tint toujours prêtes au les L. VI. besoin, il se vit en état de former trois ch I. Dion Caffi. us L XI. s. nouvelles légions.

61. 66.

3 2.

La prémiere de ces trois légions remplaça celle que les Liégeois avoient taillée en pieces, & reprit le nom de Quatorzieme, felon ce qu'il dit lui mê-Lib. VI. ch. me dans fes commentaires. Hirtius nous apprend que l'autre fut appel-Lia. VIII. ch. 54. lée la Ouinzieme, mais on ignore fi celle qu'on forma des recrues de Pompée porta le nom de la Seizieme légion pendant qu'elle servoit sous les ordres de Céfar (VII). Il est certain qu'elle fut toujours censée appartenir à l'armée de Pompée & comme prêtée seulement pour un certain temps. Etant la premiere dans l'ordre parmi les légions que Pompée avoit assemblées dans la guerre civile; nous favons qu'elle fut dans la fuite nommée la premiere légion de Pompée. Telle est l'histoire de dix légions de César avec lesquelles après avoir achevé la conquête

des Gaules il entreprit de se rendre mai-

tre de tout l'empire. C'étoit fans doute la meilleure armée & la plus aguerrie, que jamais la République eut eu fur pied: perfonne n'entendoit mieux que lui l'art de discipliner les troupes, de se les attacher, & de s'en faire obéir.

# Notes & Observations. SECTION II.

(I) pag. 14.

e tous les gouvernemens dont le Sénat & le peuple disposoient dans le temps de la République, celui de la Gaule Cifalpine étoit le plus important. Il ne l'étoit pas seulement parce que cette province opposoit du côté du continent une barriere aux entreprises de tous les peuples du nord au delà des Alpes, mais principalement à cause de son voifinage de l'Italie & de Rome. Comme on étoit dans la nécessité d'y entretenir toujours de fortes armées, les Gouverneurs à qui on en confia le commandement, se faisoient craindre & étoient en effet plus à portée & plus en état de former des entreprises contre la République. C'est pourquoi Antoine ne crut pas pouvoir venir

auttement à bout de son dessein & abattre le parti du Sénat; qu'en dépouillant Decimus Brutus du gouvernement de cette Gaule Cifalpine, & Auguste pour assermir son Empire en Italie, aima mieux donner le droit Sigon. de de bourgeoisse à tous ses habitans, que se jure Italie, voir dans la nécessité d'y entretenir des armées comme dans les autres provinces.

#### (II) pag. 15.

Hirtius appelle les trois légions de la Gaule Cifalpine, la feptieme, la huitieme, & la neuvieme. Il faut bien que la dixieme fut celle de la Gaule Narbonnoife, parce qu'il n'y avoit que ces quatre, que Céfar eut fous fes ordres au commencement de la guerre des Gaules.

## (III) pag. 15.

Voyez la Harangue de Ciceron de provinciis Conful: Chap. 13. & Dion Caffius Liv. XXXVII. Ch. 48. Ce dernier fait mention des beaux exploits de Servius Galba dans cette guerre, lorsqu'après avoir paffé le Rhône, il perça dans le pays des Allobroges, & qu'il y prit la ville de Solonium. Ce même Servius Galba fervit en-

Cét. de la G. fuite comme Lieutenant dans l'armée de Cédes Gaules sar & sut détaché à la tête d'une légion dans L. III, ch. 1. ce même pays pour couvrir le passage des

## DE CÉSAR SECT. II. 127

Alpes. Il fut attaqué inopinément dans les quartiers d'hyver qu'il avoit pris dans le haut Valais, & se tira d'affaires avec beaucoup de bonheur & de résolution. On remarque dans cette occasion que César le choisit pour cette expédition comme celui de ses officiers Généraux, qui ayant déja fait la guerre dans ce pays difficile, en devoit mieux que les autres connoître le terrain. Comme il paroit par le récit de Dion, que Pomptinus avoit plus d'une légion fous ses ordres, il est vraisemblable que les trois autres légions de la Gaule Cisalpine avoient aussi déja servi dans cette guerre. Ce fut cette même guerre que les Allobroges exciterent après la convention faite par leurs députés avec les adhérans de Catilina, que Ciceron à ce gu'il dit lui même dans sa harangue avoit détournée dans le temps de la conspiration.

## (IV) pag. 19.

L'armée de César à la bataille contre les Nerviens n'étoit composée que de huit légions; de quatre vicilles, de deux qu'il avoit levées l'année passée en Italie, & de deux qu'il venoit de former dans la Lombardie, peu de temps avant la bataille. Il dit lumême avoir laissé les deux dernieres auprès du bagage. Parmi les six dont il détaille la

disposition, il nomme outre les quatre vieilles, l'onzieme & la dousieme. Il est done certain que c'étoient celles, dont il s'agit ici.

## (V) pag. 20.

Il y avoit dans ce temps en Espagne & dans l'Astrique six légions que Pompée réunit dans la suite, comme nous le dirons tantôt. César en avoit trouvé quatre dans les Gaules, & Crassus étoit à la tête d'onze légions, avec lesquelles is sit la guerre aux Parthes. Ce sont les vingt & une légions dont j'ai parlé dans le texte, & les trois puissantes armées dont Florus-dit que les Triumvirs s'étoient emparés.

## (VI) pag. 22.

Les argumens dont je me sers pour prouver la dénomination de ces légions, son concluans. L'armée de César n'étoit pour lors que de huit légions. Il a marqué le nom de six premieres avant que les deux dernières ayent été levées; mais depuis leur création on voit qu'il fair mention de la treixieme & de la quatorzieme. Il saut donc nécessairement que ce sussens de les avant que la treixieme passa en Italie, César avoit déja renvoyé les deux légions, que le Sénat

lui redemanda, & fon armée fut réduite alors au nombre de huit.

(VII) pag. 24.

Hirtius dit: Nam Cn. Pompejus legio- De la guernem primam quam ad Cæsarem miserat con- re des Gaufectam ex delectu provinciæ Cæfaris, eam ch. 54. tanquam ex suo numero dedit: Car Pompée donna la premiere légion qu'il avoit envoyée à Céfar, comme une des siennes, quoiqu'elle eut été levée dans la province du dernier. Il appelle cette légion la premiere en tant qu'elle appartenoit à l'armée de Pompée. Céfar en faifant le dénombrement des troupes à la bataille de Pharsale, dit expressément que des deux légions qu'il remit à Pompée, l'une fut appellée la pre- Dela guerre miere, & l'autre la troisieme, d'ou il pa- civ. L III. roit, qu'elles ne reçurent ces nouveaux noms qu'après qu'elles furent jointes aux troupes de Pompée.

## SECTION III.

a loi que Vatinius avoit fait agréer au peuple, avoit donné à Céfar le commandement de trois légions XXVIII. auxquelles, à ce qu'on dit, le Sénat de 2.

ajouta la quatrieme. Mais étant de concert avec Pompée & Crassus, César obtint aifément la prolongation de fon gouvernement pour cinq autres années, avec un nouvel arrêt du Sénat qui en Sueron, Cér. l'autorifant à porter l'armée jusqu'au rarque. Cé- nombre de dix légions, lui en affura en même temps l'entretien aux frais de la Applen de République. Ciceron parle avec douch. 437. leur de la complaisance qu'eut le Sé-Lib. I. Ep. nat, d'accorder à César un pouvoir qu'il auroit à peine obtenu du peuple dont il étoit l'Idole. Dans la lettre de Ciceron il est dit qu'on affigna en même temps à Céfar de la part de la République dix Lieutenants: Stipendium Cafari decretum est, & decem legati. Ces Lieurenants étoient ordinairement des personnes distinguées par leurs mérites, & par leurs charges, on les affocioit aux grands Magiftrats, lorsqu'ils se ren-

> doient à leurs Gouvernemens, pour les aider & pour préfider en leur absence an maniement des affaires. Le nombre n'en étoit pas fixe & il paroît, ese dans ces derniers temps on se régloit

c. 24. Plu-

la G. civ. II.

fami. 7.

fur celui des légions dont l'armée étoit composée, comme on le fit dans cette occasion. Le Sénat les désignoit, & souvent les Chefs les choisiffoient. Scipion l'Afriquain s'offrit lui même pour aller comme Lieutenant de son frere en Afie dans le temps qu'il fit la guerre à Antiochus. Les Lieutenans de Céfar étoient pour la plûpart des hommes particulierement attachés à fes intérêts, & imbus de ses maximes; formés sous ses yeux, ils jouerent dans la suite de Sigonius de jure antiquo grands roles, dans les divers partis Provincia qu'ils embrasserent & à la tête des Liv. II.ch. 2. armées (I).

Quelque bien foutenu que fut Céfar du côté du Sénat, il ne jugeoit pourtant pas ses forces assez considérables pour exécuter les projets qu'il avoir formés. Suetone marque ex- Sueton Cél. pressément qu'outre les légions que la République lui payoit, il en entretenoit d'autres à ses propres dépens; & . quand cet auteur ne nous l'auroit pas dit, nous en aurions trouvé des preuves dans les commentaires même de ce

grand homme, parce qu'étant quelque fois dans la nécessité de partager ses troupes pour faire face aux ennemis qui l'attaquoient en disserens endroits, on voit qu'il disposoit encore d'un bon nombre d'autres cohortes, outre les dix ségions dont la destination étoit déjà fixée. Ainsi lorsqu'il eut repassé la Rhin, il laissa douze cohortes pour

guerre des la garde du pont, tandis que Ciceron 6.19-33 resta avec une ségion dans le pays de

Liege, & que lui pour fa personne ainsi que Labienus & Trebonius, chacun à la tête de trois légions se mit en marche pour transporter la guerre dans d'autres contrées. Dans la revolte générale des Gaulois que Vercingetorix avoit excitée, L. César garda avec libid. L.VII. vingt & deux cohortes le pays des Alboroges, pendant que les dix légions étoient occupées & employées ailleurs. Tant que César respecta les loix, il n'osa pas donner la forme des légions ni leurs prérogatives aux cohortes surnumeraires, quoique composées de la

plus florissante jeunesse de la province.

Mais

Mais dès qu'il s'en fut affranchi, il forma des légions de ces cohortes, & les mit de niveau avec les autres, comme on le verra dans la fuite de ce discours. Cependant rien n'étonna plus les Romains, que lorsqu'il arma & disciplina à la Romaine un corps de Gaulois Transalpins, qui n'étoient ni citoyens, ni même des alliés fideles, & lorsqu'après lui avoir donné le droit de bourgeoisie, il le changea en légion & le revêtit de tous les privileges attachés à cette milice. C'est cette fameuse légion dite Alauda, que César Sueton. Cés. ne nomme pas dans fes commentaires, & dont je crois avoir découvert les traces dans son récit de la bataille contre Arioviste. Il y dit, que n'ayant pas affez de troupes légionaires à présenter à l'ennemi dont l'armée étoit beaucoup plus nombreuse que la fienne, il se servit pour lui en imposer d'un corps d'alliés, qu'il rangea fous ses yeux le long des rétranchemens de son autre camp. Arioviste accoutumé à la guerre avec les Gaulois n'auroit pas pris le change, Tome III.

& les auroit aisément reconnûs, si l'ar-Citar de la mure & l'ordonnance de ces Gaulois guerre des foulois L. ne les eut pas fait parfaitement ressem-L. Ch. 51. bler aux autres légionaires.

On détermina ordinairement dans les décrets du peuple ou du Séhat le nombre des légions dont on donna le commandement aux gouverneurs des Provinces, mais on n'y fit jamais mention de cavalerie. Cependant il n'y Mr. le Beur, en eut plus d'attachée à chaque lé-

Mr. Is Beau, en eut plus d'attachée à chaque lètraité de la comme du temps de l'ancienne XXVIII4. République, & lorsque les cheva-Mem. d'in-liers Romains formoient cette milice.

Gravius 5:11 Sen trouvoit encore dans les ardans lapré-mées, on leur donnoit des charges face du plus honorables que celles de fimples chiefo... de plus honorables que celles de fimples sania Rom. cavaliers. Pour se procurer donc la

cavalerie nécessaire, on laissa aux Gouverneurs le foin d'en lever dans la Province, autant qu'il en falloit, & si elle ne pouvoit pas en fournir suffiament, on avoit recours aux alliés, qui par l'envoy de plus ou de moins d'escadrons qui étoient pourtant à la solde de la République, s'acquittoient

de certaines obligations qu'ils avoient contractées (II). La dépense qu'exigeoit leur entretien, étoit en partie à la charge de la province; si cependant eette dépense excédoit ses facultés, on la portoit alors sur les régistres du Questeur, qui en faisoit les frais aux dé-

pens du tréfor public.

César avoit à peine misle pied dans la province, qu'il fit de grands efforts pour rassembler une nombreuse cava-Comme celle qu'il pouvoit lerie. tirer du pays ne répondoit pas à fes vuës, il en leva chez toutes les nations Gauloifes avec lesquelles la République étoit en alliance. Il lui importoit beaucoup de s'en pourvoir, ayant le dessein de faire la guerre aux Gaulois, dont les principales forces confiftoient en cavalerie. Le corps qu'il avoit Cer de la G. formé d'abord au commencement de L. L. ch. 15. la guerre montoit à quatre mille chevaux. C'étoit déjà une cavalerie très formidable eû égard à fon infanterie, qui n'étoit alors que de fix légions. On voit cependant qu'il ne se

fioit pas encore affez dans fa premiere campagne à la nouvelle cavalerie Gauloife, puisque qu'à l'entrevue concertée entre lui & le Roi des Germains Ariovifte, dans laquelle on étoit convenû que cliacun viendroit accompagné d'une troupe à cheval, il ordonna aux cavaliers Gaulois de prêter leurs chevaux aux foldats de la dixieme légion qui avoit alors toute fa confiance (III).

de Gules Mais il eut aliez d'occaions dans la L. ch. 43. foite, de mettre à l'épreuve l'attachement & la fidélité de ces escadrons Gaulois qui lui rendirent de très grands

Gaulois qui lui renairent de tres grantes

de la fervices dans les différentes guerres

G. Giv. I. d'Epire, d'Afrique & d'Espagne. Ou
tre la cavalerie Gauloise il prit à sa

De la Guer folde, déjà pendant sa premiere camere des Guar folde, déjà pendant sa premiere camere L. Vit. pagne, un corps de quatre cens cavach. liers allemands, & ayant éprouvé leur valeuren disférentes occasions, il en fut si content, que vers la fin de la guerre des Gaules, il en fit encore venir de nouveau un nombre très considerable;

mais trouvant alors, que les chevaux, avec lesquels ils étoient venûs, étoient

mauvais & ruinés, il engagea les cavaliers Romains, les Volontaires & les principaux officiers de fon armée, a lui det de la Romains des fon armée, a lui det de la Romains de leurs chevaux pour L. Vi. 6. mieux remonter ces nouvelles recrues.

Il eut encore à fon fervice un corps de de Gaules cavalerie Efpagnole, de même que L. V. 26. quelques escadrons de Numides. La idem ibid. cavalerie de Céfar furpaffoit déjà dans L. II. 7. fa quatrieme campagne des Gaules le nombre de cinq mille chevaux, & elle monta à dix mille au commencement. Après de la guerre civile, felon le témoignage L. II. p. 418. d'Appien d'Alexandrie.

Îl est cependant singulier qu'ayant rassemblé une cavalerie si nombreuse de si redoutable, il n'eut pourtant à la journée de Pharsale, que mille chevaux à opposer aux sept mille de Pompée. Lui même en rend raison dans ses commentaires, en disant que malgré ses ordres de rassembler autant de vaisseaux qu'il seroit possible, il n'en trouva que très peu à son arrivée à Brindes, de sorte que dans le Cor. L. III. trajet qu'il sit en personne, il ne put ch a.

Cit. de la C. embarquer que cinq cens chevaux, & qu'Antoine qui lui amena le refte de fes troupes n'en prit à bord que huit cens. Cette difette de cavalerie le géna beaucoup dans toute cette campagne. Il dit en même temps que la longue & pénible marche de l'Espagne jusqu'à Brindes, & les chaleurs excessives de l'automne dans le climat malsain de la Pouille, avoient occasioné des

idem de la maladies dans son armée & fait périr G. Civ. L. beaucoup d'hommes & de chevaux, III, ch. a.

On est d'ailleurs étonné de l'indufirie avec laquelle César pourvoyoit à tous les besoins de la guerre, & comment il se sit ressource de tout, en n'épargnant ni argent, ni soin pour se procurer les avantages qui dépendoient de lui. C'est ainsi qu'il tenoit toujours prêt dans le dépot, un grand nombre de recrues, dont il faisoit passer de temps en temps des transports consi-

I. VII. ch.

dérables à l'armée & non content des chevaux que la Province & les alliés étoient obligés de lui fournir, il en achetoit à ses propres frais en Espagne

## DE CÉSAR SECT. III. 39

& en Italie, pour remonter toujours id. de la G.
des Gaules
L. VII. ch.

Non obstant toutes ces précautions ses légions étoient la plûpart du temps incompletes. Dans la guerre des Gaules il se trouva une fois à la idem ibidem tête de deux légions qui formoient à peine sept mille hommes, & celles Cét. de la G. qu'il avoit à la bataille de Pharfale Civ. L. 3. étoient presque toutes foibles & fondues jusqu'à la moitié. On ne fauroit douter que l'extréme célérité que Célar mit dans ses marches & dans toutes ses opérations, n'ait entrainé bien des inconvéniens, & couté beaucoup de monde. Elle l'empêcha souvent de faire tous les préparatifs nécessaires à ses expéditions. Il falloit quelquefois s'arrêter pour attendre ses renforts, mais il aimoit mieux combattre avec moins de troupes, que perdre du temps. Il s'avançoit toujours hardiment avec la tête de son armée & étonnoit l'ennemi qui jugeant d'après cela de ses forces, lui en supposoit plus qu'il n'en avoit en effet. Le début de

la guerre civile par le passage du Rubicon & la maniere dont il ouvrit ses campagnes en Epire & en Afrique en fournissent des exemples frappans. Cependant le fuccès justifia toujours fa conduité.

Outre cette infanterie légionaire & cette cavalerie Gauloife, Allemande & Espagnole, dont nous avons parlé, César employa encore un nombre confidérable de troupes légeres à pied & à cheval. On avoit dans chaque légion du temps de l'ancienne milice Romaine, dix manipules ou compagnies d'infanterie légere, connuës sous le nom latin de Velites. Cependant il est certain que déjà de son temps, la distinction entre les soldats BOTE in Hy- de la même légion, étoit abolie. Elle n'étoit composée pour lors que d'une

seule espece de légionaires, armés tous également du bouclier, du casque, du Pilum, & de l'epée, & tous entretenûs fur le même pied.

De tous les peuples de ce temps les Romains furent les seuls, qui trouverent & plus fure & plus honorable la maniere de se battre de près & à l'arme blanche. Les autres nations mettoient encore pour la plûpart leur confiance dans les armes de jet, & se distinguoient les unes des autres par les différentes especes de fleches, de dards & de traits, dont elles faisoient usage. Presque dans tous les combats la supériorité des armes décidoit la victoire en faveur des Romains. Il n'y eut que quelques occasions, ou empêchés par le terrain d'atteindre l'ememi, ils fuccomberent aux traits qu'on leur lançoit de loin; & ce fut ordinairement la faute des Généraux, qui donnerent lieu à ces rencontres. Du temps de César où l'art de la guerre étoit dans la plus grande perfection, on n'ofa pas se priver des avantages qu'on tire en certaines occasions des armes de jet. C'est pourquoi on leva chez les nations dont la réputation pour ce genre de milice étoit établie, des corps nombreux d'archers & de frondeurs, & on les joignit à l'armée,

à proportion de la force des autres troupes.

Ch. 48.

L'infanterie légere de Céfar étoit composée en partie de Crétois qui passerent de tout temps pour de très bons archers, & en partie d'habitans des Isles Baleares, renommés principalement pour leur grande dextérité dans le maniement de la fronde. Il eut encore un autre corps considérable d'archers, dont il se services dans toutes ses guerres. Ses conquêtes dans les Gaules lui faciliterent les moyens d'en lever parmi les habitans du est della Q. pays, dont la plûpart de ceux qui no Cr. L. I. servoient pas à cheval, faisoient usage

de l'arc & de la javeline (IV).

La différence entre une cavalerie pesamment armée, qui combat en signe & celle qu'on n'employe qu'aux escarmouches, aux patrouilles, ou aux reconnoissances, n'eut pas lieu dans l'armée de César, ni même dans celle des autres Généraux Romains. Quelques peuples barbares de l'orient, accabloient encore les hommes & les

chevaux, fous le poids inutile d'armes défensives & offensives, telle étoit la cavalerie de Tigrane que Luculle renversa si aisément. Mais César se servoit indifféremment & dans toutes les occafions qui se présentoient de ses Gaulois, de ses Allemands & de ses Espagnols. La lance & l'épée étoient leurs seules Guischard, armes offenfives, & s'il y avoit quelque différence entre les escadrons, elle marques sus étoit relative à la bonté des chevaux, d'Arrien. que les uns avoient peut-être meilleurs que les autres. Nous avons dit que Céfar eut dans son armée quelques escadrons de Numides qui formoient la troupe la plus leste & la plus hardie qu'on connut alors. Mais il ne paroît. pas par ses commentaires qu'il s'en soit fervi préférablement aux autres; au contraire on voit que dans les occasions qui exigeoient principalement le service d'une cavalerie légere & leste, il employoit toujours les Gaulois & les Allemands. Aussi les auteurs ne distinguent-ils pas la cavalerie pesante de la légere, comme ils le font à l'égard de

l'infanterie. L'armée la plus complete & à laquelle rien ne manquoit, fut felon de Appien, celle que Céfar avoit affemblée le G. Civ. L. pour l'expédition contre les Parthes. Il y eut, dit-il, feize légions avec un bon corps d'archers, & d'autre infanterie légere, une cavalerie fuffante en un mot tout l'appareil de la guerre s'y trouvoit dans fa plus grande perfection.

C'est ainsi que j'ai exposé l'état de l'armée de César au moment où la guerre civile éclata. Les événemens extraordinaires de cette guerre donnerent lieu à de grands changemens dans cette armée, à de nouvelles augmentations, & à des relations dissérentes avec le reste des troupes de la République. Je vais les exposer.

# Notes & Observations.

## Section III.

(I) pag. 31.

Il paroit affez que quoique ces légats'ou Lieutenans fussent quelquesois choisis par les Gouverneurs des provinces, il falloit

cependant que le Sénat en confirmat le choix. Ciceron dans fa harangue contre Vatinius lui adresse ainsi la parole. Audire de te cupio quo tandem S. C. legatus fis? tua lege, dicis, ne hoc quidem senatui relinquebas, quod nemo unquam ademit ut legati ex ejus ordinis auctoritate legerentur? Je voudrois bien savoir de vous, quel est le Senatus Consulte qui vous a fait légat? vous alleguez votre propre loi; ainsi vous n'avez pas même laissé au Sénat le droit de Voyce Sinommer des légats, ce que personne jusqu'à gonius Liv. présent ne lui avoit ôté.

Jur. Italia.

On donnoit aux Gouverneurs plus ou moins de légats, selon l'étenduë de leurs Provinces, ou l'importance des guerres dont ils étoient chargés. La loi de Gabinius donna quinze légats à Pompée pour la guerre des Ciceron en allant en Cilicie ne fut accompagné que de quatre, & son frere allant en Afie en qualité de Préteur, n'en eut que trois. Le Sénat témoignoit donc à Céfar des égards particuliers en lui accordant la permission de se servir de dix Lieutenans. On trouve cependant dans ses commentaires qu'il y en avoit près de vingt cinq d'employés en différentes occasions dans la guerre des Gaules. Peut-être quelques uns quitterent-ils l'armée & furent-ils remplacés

par d'autres. Deux de ses Lieutenans Titurius & Cotta eurent le malheur d'être tués par la trahifon d'Ambiorix. Voici les noms de ceux qui servoient dans cette guerre des Gaules: Labienus, P. Confidius, Q. Pedius, O. Titurius Sabinus, L. Aurunculeius Cotta, Servius Galba, Decimus Brutus, P. Sulpitius Rufus, O. Atrius, C. Trebonius, C. Fabius, Q. Cicero, L. Roscius, L. Munatius Plancus, L. Silanus, C. Antistius Regulus, T. Sextius, C. Volcatius Tuttus, L. Minutius Bafilus, L. Céfar, M. Antonius, Caninius Rebilus, M. Sempronius Rutilus, O. Calenus, & P. Vatinius. Ceux qui font au fait de l'histoire Romaine reconnoitront parmi ces Lieutenans, les noms de la plupart des grands hommes qui fe distinguerent dans la fuite pendant les guerres civiles.

### (II) pag. 35.

Grevis Du temps même que les chévaliers Rodans fa prémains formoient encore la cavalerie des léfice au : gions, les escadrons des alliés étoient du refor des double plus forts que ne l'étoient ceux de la amiq Rom. République. Il semble que les Romains se Schelius de déchargerent entierement dans la suite sur Sipend. les alliés & sur les provinces du soin d'en Equ.

fournir aux armées. Ciceron dans sa ha-

avoit contraint les habitans de la Gaule Narbonoise, d'envoyer beaucoup de cavalerie aux armées des Romains dans tous les pays où ils faisoient pour lors la guerre, & de contribuer même à son entretien par de grandes fommes d'argent: Magnos equitatus ad ea bella quæ in toto orbe terrarum a populo Romano gerebantur, magnas pecunias ad corum stipendium imperavit. On voit de même que Caffius Longinus forma une cava- Hirt.de laG. lerie de trois mille hommes tirés de la seule d'Alexan-Bétique & entretenus aux dépens des habi-P. Crassus détaché par César dans l'Aquitaine, affembla aussi de la cavalerie dans la province & convoqua nommément G. des G. les nobles des villes de Tortose, de Carcas- I.3. ch. 20. fone, & de Narbonne pour servir à cheval dans l'expédition qu'il méditoit. Ces convoqués, ou Evocati, dont il est souvent cet de la G. parlé dans les commentaires de Céfar, font L. 1. c. 39 donc des personnes distinguées dans leurs provinces qui montoient à cheval à la réquifition des gouverneurs, sans être enrôlés dans les escadrons comme de simples cavaliers. César les rangea immédiatement après les Chevaliers Romains, comme on le voit Cet de la G. dans l'occasion où il les engagea à lui céder des Gaules L.7. ch.65. une partie de leurs chevaux pour en remonter ses recrues d'Allemagne. Il paroit que

## 48 MÉMOIRES SUR L'ARMÉE les Généraux s'en formoient une espece de

gardes à cheval, & qu'ils les diffinguoient particulierement. Cependant la fignification du mot Evocati est très étenduë, & regarde aush les vétérans & tous les gens de guerre de quelque rang qu'ils fussent, qui après avoir reçu leur congé, s'engageoient de nouveau fur l'invitation des Généraux à XLV. P2g. fervir dans les armées, comme Dion Cassius le dit expressément. Il y eut encore du temps des Empereurs d'autres especes d'E-

vocati; on peut à ce sujet consulter les auteurs qui ont écrit sur les antiquités militaires. Pompée raffembla une nombreuse cavalerie dans toutes les provinces, où ses or-

276.

dres étoient respectés. Il en attira, dit Cé-Dela G. civ. far, partim mercenarios, partim imperio L 3. c. 4. aut gratia comparatos. Ce peu de mots renferme les trois différentes manieres, dont les Généraux Romains s'y prenoient pour former leur cavalerie; ou ils la tiroient de l'étranger & l'avoient à leur folde, ou en vertu de leur pouvoir ils fommoient les provinces d'en fournir à proportion de leurs facultés, ou ils engageoient les principaux de ces

provinces & des alliés, à monter à cheval & à servir volontairement dans les armées; ces derniers font les Evocati dont j'ai parlé & qu'il

ne faut pas confondre avec ceux que Dion Cassius décrit.

Les Magistrats provinciaux, instruits d'avance des secours qu'ils s'étoient engagés de donner à la République, s'appliquoient en temps de paix à exercer & à discipliner leur jeunesse, & l'avantage d'avoir fait quelques campagnes dans la cavalerie donnois aux jeunes gens le droit aux employs les plus honorables. D'ailleurs l'art de monter à cheval fut de tout temps en grand honneur chez les anciens, & il y eut, presque dans toutes les villes municipales, des cirques destinés aux courses de chevaux, où la jeuneffe s'exercoir.

Scipion l'Africain imposa aux Siciliens Tite Live pour son expédition d'Afrique, la charge de fournir trois cens cavaliers armés & équippés. Mais il dispensa les cavaliers de le fuivre & ne garda que leurs chevaux, qu'il donna à trois cens jeunes Romains choifis Cependant avant de les faire aller à la guerre, il engagea ces mêmes Siciliens à instruire les Romains dans l'art de monter à cheval & à les dresser à toutes les évolutions de la cavalerie. Scipion regarda la valeur comme la principale qualité du cavalier & la préféra à tout l'art des Siciliens. Il paroit pourtant que les Romains en met-Toma III.

tant toute leur confiance dans l'infanterie, negligeoient souvent le service de la cavaleric, & il ne semble pas qu'une cavalerie ramasse à la hate put être d'un grand usage...

## (III) pag. 36.

Ce fait prouve incontestablement que la méthode d'atracher de la cavalerie à chaque légion, & de la composer de Chevaliers n'avoit plus lieu, puisque Céfar n'en avoit pas même pour s'en faire escorter dans cette entrevnie.

### (IV) pag. 41.

On remarque qu'il y eut dans toutes les armées de ce temps des Cretois, & des Baleares. Il 'est probable, que les troupes armées & exaccées à la maniere de ces insulaires en reçurent la dénomination sans qu'il su nécossaire qu'elles fussent est seles. Cesar tira ses archers des Gaules, où il s'en trouva alors un grand nombre, comme il le dit dans ses commentaires. Ces troupes sormoient enfemble ce que les historiens expriment parteries armatura.



### SECTION IV.

paix étant établie dans les Gau-les après huit ans de guerre & de troubles, Céfar resta sans occupation à la tête d'une armée formidable de plus de dix légions. Le Sénat voyant alors tant de forces entre les mains d'un particulier dont on se défioit. craignit pour la liberté, & Pompée jaloux & se croyant plus puissant qu'il ne l'étoit en effet, conçut le projet d'obliger César de gré ou de forçe à se dé: mettre de son commandement, & à rentrer dans la classe des autres citoyens. La premiere démarche par laquelle il crut devoir entamer sa puissance, fut de moyenner un décret du Sénat qui ordonnât à Céfar & à Pompée de donner chacun, une légion de leur armée, au Proconful Bibulus occupé pour lors à faire la guerre aux Parthes qui après la défaite de Crassus faisoient les maîtres en Asie, Le prétexte étoit plaufible, parceque comme

tout étoit foumis & tranquille en Europe, les armées de l'un & de l'autre étoient dans des lieux, où elles se trouvoient, plus à charge qu'utiles à la Ré-

publique.

Nous avons vu que des trois dernieres légions que César leva dans la Gaule Cifalpine, il y en eut une toute composée de recrues destinées autrefois pour l'armée de Pompée. Comme celui-ci en la lui cédant s'étoit réservé ses droits sur elle, il la reclama fous le prétexte de l'envoyer à Bibulus. César auroit eû mauvaise grace de s'y opposer. Il la fit donc partir de son armée, accompagnée d'une des fiennes, en conséquence des ordres du Sénat. On fait, qu'au lieu d'envoyer ces deux légions à l'armée de Bibulus en Afie, le Sénat les retint en Italie, & en donna le commandement à Pompée; afin de s'en servir pour protéger la ville de Rome contre les entreprises de Céfar.

Cés de la Gaules

des Gaules

L 8. 00.14. Zienne & la feizienne de l'armée de Cé-

far. Lorsque Pompée s'en empara il changea leur dénomination. Celle qu'il avoit toujours regardée comme la fienne, fut appellée la Premiere, ayant été levée la premiere en fon nom, depuis que le peuple lui avoit décerné le Gouvernement de l'Espagne. La quinzieme de César reçut le nom de la Troisieme, parcequ'il y en avoit déja une qui portoit le nom de Seconde, Pompée y en joignit encore deux autres, formées en Italie lors que César l'envahit, & ce sont les cinq légions avec lesquelles il passa de Brindes en Epire.

On voit donc clairement en cette occasion que les ches de parti, en se mettant à la tête des armées prenoient la liberté de changer même les noms des légions, & d'anéantir à cet égard tout leur rapport avec les autres troupes. Pompée prétendoit encore que se légions formoient la seule & la vévitable armée de la République, & que le Sénat ayant déclaré César ennemi de la patrie, avoir cassé par cela mé-

me ses troupes. Il semble au reste qu'il ne donna des noms aux nouvelles légions, qu'après la perte de celles que ses Lieutenants avoient commandées en Espagne; si elles avoient encore subsissé. Pompée ne les auroit pasnomnées premiere & seconde légion, il les auroit fait plutôt succèder aux fix légions d'Espagne, sous les noms de septieme & de huitieme.

Quoique Céfar fut fenfible au départ de ces deux légions, il lui restoir

part de ces deux egonis, a un renon pourtant affez de forces pour faire la guerre à Pompée. Il commença par rapprocher infenfiblement fes légions des frontieres de l'Italie, & donna ordre à la treizieme de paffer dans la Lombardie, pour remplacer celle qui y avoit eû les quartiers, & qu'on car de la cale de la carte la cale de la carte le la cale de la cale

le Rubicon, il effraya fi fortement l'ennemi, qu'il luifit abandonner, presque fans coup férir, les places & les postes les plus importans de l'Italie. A mesure qu'il avança dans sa marche

rapide, il récueillit cette prodigieuse quantité de recruës, que Pompée avoit fait lever dans le dessein d'en former les dix légions avec lesquelles il fe propofoit de lui tenir tête. Il furprit en me- Cef. de la G. me temps un grand nombre de cohortes dans les villes dont Pompée s'étoit flatté qu'elles lui étoient dévouées, & en engagea la plupart à se faire enrôler sous ses enseignes. La seule ville de Corfinium l'arrêta au grand préjudice du parti de Pompée: parcequ'érant renforcé par la huitieme & la douzieme idem ibident légion, & par vingt deux cohortes Li. c. 11. de Gaulois, Céfar se vit en état d'en former le fiege. Il la prit au bout de huit jours, & avec elle, comme d'un coup de filet, trente cohortes que Domitius y avoit rassemblées, & qu'il attacha fur le champ à fon fervice. armée se groffissant ainsi aux dépens de fon ennemi, il marcha avec fix légions, idemibidem dont trois étoient de nouvelle levée, droit à Brindes & força Pompée en faifant femblant de lui fermer la fortie du port, d'accélerer sa fuite en Epire,

Dès que César fut maitre de Rome & de l'Italie, il ne fongea qu'aux movens de tirer parti des ressources que la retraite de Pompée lui avoit laissées pour affûrer ses conquêtes, & pour rendre son armée plus forte & plus redoutable qu'elle n'avoit été jusques là. Il remplaca les deux légions que le Sénat lui avoit enlevées, par les vingt-deux cohortes Gauloises qui l'avoient joint près de Corfinium, & en rétablissant de cette maniere la quinzieme & la seizieme légion, il remit sa vieille armée fur le pied de dix légions, presque toutes formées de Gaulois, dont la fidélité & l'attachement lui étoient connûs. Des trente cohortes qu'il avoit prises à Corfinium, & de celles qui lui étoient tombées entre les mains depuis son entrée en Italie, il forma quatre nouvelles légions, la dixfeptieme, la dixhuitieme, la dixneuvieme Cés, de la G. & la vingtieme (I). Il en confia trois

Civ. L. I. à Curion pour les employer à la réduction de la Sicile & pour les transporter delà en Afrique où Atius Varus à la

tête de deux nouvelles légions, soutenoit les interêts de Pompée. La quatrieme fut conduite par Valerius dans la Sardaigne, qu'il foumit sans peine, Deux de ces quatre légions périrent bientôt en Afrique par l'imprudence de Curion, & il n'est pas fait mention dans les commentaires de César des deux autres qui resterent en Sicile & en Sardaigne. J'ai tout lieu de croire que pendant la guerre d'Espagne, Pompée étant maitre sur mer, avoit trouvé les movens d'attirer de nouveau ces légions dans son parti, & de les faire passer en Epire. Lorsque César fait le dénombrement des légions dont Pompée disposoit à la journée de Pharsale, il parle d'une légion formée des deux qui lui étoient venuës de la Sicile (II). Caton qui commandoit Cét. de la G. dans cette Isle lorsque la guerre civile ch. 4. commença, fut si surpris par l'arrivée idem ibidem de Curion, qu'il ne put pas achever Lich 30, de faire ses levées, & qu'il fut même contraint de s'enfuir avec précipitation. On voit bien que dans cette fituation

il n'eur même ni le temps d'embarquer deux légions, ni la facilité de leur faires passer la mer. Il faut donc que certaines circonstances que l'histoire ne détaille pas (III); ayent favorisé le changement de parti de ces deux légions, & que Pompée à l'aide de sa flue ait et l'occasion de les retirer de l'Isle, & de les joindre à son armée. Cependant il n'y a pas de doute que César ne les ait remplacées dans la suite, vû qu'on les trouve au nombre des légions qu'il laissa à sa mort, & que les médailles

Voyce laissi à sa mort, & que les médailles The. Mo- de la famille Antonia en font expresrelli Famisa Autonia, sément mention (IV).

Queique confiderable que fût cette augmentation de fix légions, dont nous avons parlé, Céfar fidéle à fon plan he s'y borna pas, il fit encore venir de tous côtés de nouvelles recrues, & ordonna à fes Lieutenans en partant pour l'Espagne, de continuer les levées avec toute la chaleur imaginable. On rassembla ainsi en peu de mois dans l'Italie, dix nouvelles légions (V), toutes entretenues, comme les autres,

aux dépens de Céfar, qui s'étant emparé du tréfor public, avoit affez de movens pour fournir à cette dépenfe. Il se vir même en état de faire donner à chaque foldat de fes vieilles légions la fomme de deux mille festerces, qui reviennent felon notre monnoye à quatre vingt trois écus huit gros; il y joignit la promesse de leur faire toucher des fommes bien plus confidérables à la fin de la guerre. Les dix nouvelles légions furent nommées la vingt & unieme, la vingt-deuxieme, la vingt-troi- Dela G. Afieme &c. & la trentieme. Ainfi l'ar- lexandrine mée de Céfar confistoit dans ce temps en vingt-trois légions dont la premiere en ordre, êtoit alors la feptieme.

& la derniere, la trentieme, Ce grand homme avoit la coutume de donner les employs les plus honorables dans ces nouvelles légions, aux Vétérans d'une vertu reconnue. à titre de récompense de leurs services. & d'avancer aux grades supérieurs les officiers subalternes de ses vieilles batt- des Geilles des, en les mettant à la tête des Cen. L. 6. ch.40.

turies & des cohortes. C'etoit fans doute d'excellens maitres, fous les yeux desquels les jeunes soldats se formoient ailément. Non obstant ces avantages César a plus d'une fois desiré en eux la fermeté & l'expérience de ses vieilles G. Civ. III. troupes, dont il se plait même à citer plufieurs exemples. Mais les guerres que 31-45, continuelles auxquelles ces nouvelles légions eurent part dans la fuite, leur fournissant affez d'occasion de s'aguerrir, elles devinrent en peu de temps aussi redoutables que le reste des troupes de César, & ne concoururent pas moins après sa mort à la ruine totale de la République, & aux récompenses que les usurpateurs se virent obligés d'accorder à leurs funestes services.

Céfar n'ola cependant pas réunir en un feul corps toures ces nouvelles troupes, Leur fidélité n'étoit pas encore à l'épreuve des voyes de féduction fi communes dans les guerres civiles; & l'intérêt de la patrie étoit un prétexte trop spécieux pour ne pas faire quelque impression sur une jeu-

guerre d'Epire, où elles furent présen- Cés, de la G. res à la baraille de Pharfale.

Civ. L. III. Après la retraite de Pompée, Céfar ch. 34.

résolut de lui enlever l'Espagne au lieu de le poursuivre en Epire, où faute de vaissaux, il auroit été difficile de faire passer les troupes. Se voyant donc à la tête d'une armée nombreufe, il étoit en état de suivre son plan, & de laisser encore assez de troupes en Italie pour la mettre à l'abri des entreprises que Dion Caffine l'ennemi pouvoit tenter en fon absence. XLI. 18.

Appiea G. Marc Antoine fut chargé de les y com-Civ. L. II. mander, & eut ordre ainsi que Dola-P. 453. bella, & Hortenfius de préparer la flotte dont il avoit besoin pour porter la guerre en Grece, à son retour de l'Espagne. Ayant de même pourvû à la fureté de la Sicile, de la Sardaigne & de l'Illyrie, il laissa les trois vieilles légions, avec lesquelles il avoit fait la

Voyez mes nouvelle levée dans la province Ro-

Ménuires fur la guerre maine pour faire le siège de Marseilles, & fit marcher Fabius en Espagne à la tête des cinq autres vieilles légions, qui étoient restées dans les Gaules pendants fon expédition d'Italie & de la cavalerie Gauloise pour y commençer la guerre contre les Lieutenans de Pompée.

conquête de l'Italie, dans la Gaule Cifalpine. Il en mena feulement trois de

Cette province dont Pompée avoit: Cdf. G. Civ. I. 38. eû le gouvernement fans s'y être rendu, étoit occupée par sept légions, dont il y en avoit une nouvellement levée & composée des naturels du pays. Depuis longtemps la République y

avoit entretenu quatre légions, deux dans l'Espagne citérieure, ou la Tarraconoise & deux dans la Bétique, Céfar les avoit trouvées dans la Bétique Memoires lorsqu'il y commandoit en qualité de sur le guer-Préteur. Aussi voit-on que la loi de re d'Espa-Trebonius décerna l'Espagne à Pom- Plutarque pée avec quatre légions. Celui ci y en joignit deux autres quoique la province fut tranquille, & qu'il n'y eut aucun prétexte d'y faire passer des cas G. Cir. renforts. César lui reprocha cette conduite & l'allégua comme une preuve, de ses mauvais desseins à son égard. Les quatre légions originairement destinées à la garde de l'Espagne étoient les plus vieilles troupes de la République par rapport à l'époque de leur création; elles marchoient même avant les Apples G, légions dont Céfar obtint le commandement dans les Gaules; il les ap- Cac G. Civ. pelle lui - même veterem exercitum Pompeji. La vieille armée de Pompée, lib. 1x. ainsi que Dolabella dans sa lettre à Ci- spitt sam 9. ceron: Veteranum exercitum: tous les Appien G. auteurs en parlent comme de vieilles 452.

bandes, qui faisoient le plus ferme appui du parti Républicain. L'honneur d'être nommées entre les six premieres légions de la République, fournit felon le témoignage de Dion Cassius la preuve de leur ancienneté. L'auteur de la guerre Alexandrine en parlant de deux légions que Varron avoit fous fes otdres dans la Bétique, dit expreffément, qu'elles avoient été compofées des plus vieux foldats, tous aguerris par les campagnes précédentes. Les deux légions même dont Pompée augmenta cette armée, n'avoient pas été non plus formées des levées faites nouvellement en Italie, en vertu du pouvoir que le peuple lui avoit accordé. César en nommant sans exception l'armée de Pompée en Espagne de vieilles troupes, exclut des cinq, qui seules la composoient, toute idée de légions nouvellement levées (VI). On fait que Pompée avoit obtenû avec le Gouvernement de l'Espagne celui de l'Afrique, où la République avoit entretenû des légions dès le temps qu'elle fut réduite

en forme de province (VII). Cependant lorsqu'Atius Varus s'en empara Cer G. Civ. au commencement de ces troubles, il n'v avoit point de troupes, & il fut obligé d'en lever pour s'y maintenir. Il falloit donc que Pompée les eut retirées de la province. & en effet il n'est pas douteux que ce fut par les légions d'Afrique qu'il renforça l'armée de ses Lieutenans en Espagne, comme Céfar le lui reproche. Dion Caffius donne affez à entendre que Dion Cafe Pompée eut la politique d'amaffer fus Liv. beaucoup de recrues en Italie fous pre-ch. 93. texte de les envoyer en Espagne, mais XL 259. qu'en effet il les garda en Italie, pour les avoir sous sa main & pour s'en former promptement une armée en casde besoin. La légion composée de pareilles recrues & prêtée à Céfar, & toutes ces cohortes éparpillées en Italie fans être réunies fous les aîgles des légions, en fournissent des preuves plus que sussifiantes (VIII).

Quoique ces fix légions fussent de bonnes & de vieilles troupes, que des Tom III.

Généraux habiles & expérimentés commandoient, on prévoyoit cependant qu'elles ne tiendroient pas longtemps contre toutes les forces des Gaules, dont César pouvoit les accabler. grand Capitaine n'employa pourtant à cette expédition qu'une petite partie de son infanterie en se reglant, eû égard au nombre des légions qu'il fit passer en Espagne, sur les forces de

Yoyez mes l'ennemi. La seule supériorité qu'il ju-Mem. fur la Guer, d'Ef- gea à propos de se procurer, consista dans fa bonne cavalerie dont il fut tirer Cet. G. Civ. tant de parti, qu'il décida bientôt la 2. 31.

guerre à son avantage. Au bout de quarante jours, c'est à dire depuis le moment qu'il vint diriger en personne les opérations, il força les légions à mettre bas les armes, & à lui céder la possession de l'Espagne.

Dans le récit qu'il fait lui même de la guerre d'Espagne, il ne nomme les légions de l'ennemi que par les noms de leurs chefs. Mais c'est après les avoir contraintes de se rendre, & après les avoir congédiées, que nous vo-

yons reparoître leurs véritables noms dans ceux des légions qui les remplacerent, Car dès que Céfar se vit maître de toute l'Espagne il ne songea, selon fa maxime, qu'aux moyens de renforcer fon armée. & de rétablir les lé- Cét G. Civ. gions qu'il venoit de licentier. Il auroit été le maître de garder à son service ces cinq légions de Pompée, mais n'ofant pas se fier à des troupes dont l'attachement au parti Républicain étoit connû, il se fit un mérite de les renvoyer, en leur accordant un congé absolû, ce que le soldat Romain regardoit dans certaines circonstances, comme une faveur extraordinaire. Cependant malgré les procédés honnêtes que César observa à leur égard, Afranius trouva bientôt les moyens d'en enrôler de nouveau plusieurs cohortes. & de les ammener en Epire, à l'armée de son ennemi.

Les dispositions apparentes des troupes que Varron commandoit dans la Bétique, fournirent à César des ressources inopinées pour augmenter son L.II. ch. 1 2.

Cit. G. Civ. armée. Une des deux légions de cetre Province se déclara en sa faveur, même avant son arrivée, & força le Lieutenant de Pompée, à se rendre au Vainqueur, avec la légion qui lui étoit restée & trente cohortes des naturels du pays. César prit ces deux légions à son service, & employa les trente cohortes à l'augmentation projettée de ses forces. C'est donc depuis cette époque, qu'on voit fix nouvelles légions paroitre dans l'histoire militaire de César, tandis que dans le récit de tout ce qui s'est passé avant ce temps, il n'en est jamais fait mention. Le deux légions de Varron conserverent leurs anciens noms de premiere & de seconde, & resterent dans la Bétique. La seconde se revolta peu de temps après le départ de Céfar, contre Cassius Longinus, à qui il avoit confié le Gouvernement de la Province. La premiere légion n'est nommée nulle part dans les commentaires de César. Apparement elle fut plus connue sous le nom de Vernaeula comme étant formée de citoyens

## DE CÉSAR SECT. IV. 69

Romains, nés & domiciliés dans la Province; il en est sait mention dans toutes les guerres qui ont agité ce pays. La troisseme & la quatrieme surent destinées à garder l'Espagne citérieure, ou la Taraconoise, & ce sur dans la guerre contre les ensans de Pompée que la troisseme étant restée sidéle à César, combattit dans son armée à la bataille de Munda.

La cinquieme & la fixieme com- cargaramencent furtout depuis cette augmen- frique 84. tation à se distinguer parmi les troupes Cér. G. Alede Céfar & à avoir part à toutes les guerres qui fuivirent. Comme elles portoient constamment le titre de légions vétéranes, elles ne pouvoient être du nombre de celles qu'on avoit levées nouvellement en Italie. Il faut nécessairement qu'elles ayent déja existé avant ce temps; c'est pourquoi je crois fermement que ce sont les mêmes légions dont j'ai remarqué sur le témoignage de Suetone, que César les avoit entretenues à ses propres frais pendant la guerre des Gaules, outre

les dix, que la République avoit avouées. Jusqu'alors ce n'étoient que des cohortes furnumeraires, formées de Gaulois Transalpins, auxquels il n'ofoit pas donner la forme de légions, tant par respect pour les loix, que pour ne pas causer d'ombrage à ses ennemis. Mais dès qu'il n'eur plus rien à ménager, il les fit reçevoir de fa propre autorité parmi ses autres légions de Vétérans, & en leur accordant l'aigle & toutes les prérogatives attachées à cette milice, il déclara en même temps citoyens de Rome, tous ceux qui les composoient. J'ai déià eû occasion de dire qu'une de ces légions étoit connuë sous le nom d'Alauda, fobriquet par lequel les foldats de Céfar femblent l'avoir distinguée lorsqu'elle n'étoit pas ençore sur la liste des autres légions (IX). Mais depuis qu'elle remplaça une des fix légions d'Espagne, elle porta constamment le nom de cinquieme légion, fans perdre cependant celui d'Alauda, comme on le voit par plusieurs inscriptions de

Sucron

#### BE CESAR SECT. IV. 71

l'antiquité, où il est fait mention des Reiner Infoldats de la cinquieme légion d'A-Vilidesp. Lauda. Quoique du temps d'Auguste 31. Le de l'empire, les ancientes legions fussent toutes licentiées, feratet, ou réparties dans les colonies, celles DLIX-7-se, qu'on substitution à leur place, ne se croyoient pas moins en droit, de s'approprier les distinctions des légions auxquelles elles avoient succedé.

Céfar, Hirtius & Appien d'Alexandrie n'appellent jamais cette légion que du nom de cinquieme. Ciceron fe plait à la nommer constamment la Ciceron ad légion des Alouettes, legio Alauda- Epit. 1. rum, par haine à ce qui paroit contre Cic. Philip. I. c. R. & Antoine, auquel elle fut particuliere- Philip. V. ment attachée (X). Cette cinquieme Philip. légion de même que la fixieme retour-XIII. a. na en Italie, & passa encore en Epire G. Alex, sur la fin de cette même année. ch. 32. Sixieme l'accompagna en Egypte & quoique fonduë jusqu'à mille hommes, elle eût le plus de part à la victoire remportée dans le Pont, fur Pharnace. Il la renvoya ensuite en Italie pour y reco72 MÉMOIRES SUR L'ARMÉE voir les recompenses duës à tant de fervices.

# Notes & Observations.

(I) pag. 56.

n ne fauroit douter de la levée & de la dénomination de ces fix légions de la maniere que je l'ai marqué. César dit lui même, qu'après la prife de Corfinium il fe rendit à Brindes avec fix légions, dont Vingt deux trois étoient de nouvelle levée. cohortes' nouvellement formées des recrues des Gaules le joignirent pendant le fiege; fept qui avoient été en garnison à Sulmo, & quelques autres de celles qu'il avoit interceptées dans sa marche, passerent à son service. Voici donc le nombre des cohortes requis pour avoir pû former les trois legions dont il parle. Il nous apprend lui même que les trois autres étoient composees des trente cohortes de Domitius, qui s'eroient rendues à Corfinium; Il me refte à présent a vérifier les noms que j'ai dit, que ces légions ont reçus. Après avoir renvoyé la quinzieme. & la seizieme, il est certain que ce furent les premieres légions qu'il leva. On a vu, que la quatorzieme légion ayant été taillée en pieces par les Liégeois, il en retablit le nom par celle qu'il lui substitua. Deux de ces six nouvelles légions succederent de la même maniere aux noms de la quinzieme & de la seizieme qu'elles remplacoient, & comme les quatre autres furent levées immédiatement après celles-ci, elles dûrent se suivre dans la Liste de ces légions, par les noms de dix septieme, de dix huitieme, de dix neuvieme & de vingtieme. La preuve en est que la premiere des légions qu'il forma après ces fix, eut le nom de la vingt & unieme, & que nous connoissons les noms de toutes les autres qu'il leva dans la fuite.

## (II) pag. 57.

Comme César en faisant le dénombrement des troupes de Pompée avant la bataille de Pharsale, nomme une légion de la Cilicie, Ciacconius a cru qu'il falloit lire ici Cilicienses, au lieu de Sietilienses. Il est certain que Scipion s'étant avancé avec son armée jusqu'à la montagne nommée Amanus dans la Cilicie, s'étoit fait joindre par les troupes qui se trouvoient alors dans cette Province, conformément à ce que dit Lucain: Agmina quæ Cilicum terris deducta

tenebat Scipio. Ainsi comme Scipion ne joignit l'armée de Pompée que peu de temps avant la bataille de Pharfale, & qu'il s'agit ici des légions que Pompée avoit dans le temps que Cefar paffa en Epire, on ne fauroit admettre la correction de Clacconius. Il étoit aussi possible à Pompée de faire passer dans fon armée une partie des Vétérans des deux légions de la Sicile, qu'il l'étoit à Afranius d'ammener en Epire les cohortes que Cefar venoit de congédier en Espagne.

#### (III) pag. 58.

Il est certain qu'il y a des lacunes dans les commentaires de Céfar, quoique nous ne puissions pas toujours en découvrir les traces. Celle qui est marquée au Chap. 50. du 3º Livre des guerres civiles, est confidérable, & nous prive d'une bonne partie. des faits de guerre arrivés pendant le temps que César s'efforça de maintenir ses retranchemens près de Dyrrachium. Quelquefois il allegue lui même certains faits qu'on ne trouve plus, comme déja rapportés dans un autre endroit de ses commentaires. C'est ainsi que nous regrettons la perte du passage où il dit, qu'il a parlé des cohortes Espagno-

6. Oir. III. les qu'Afranius ammena à Pompée en Epire; de même que le récit du malheur de C. Antonius qui perdit un bon nombre de troupes & plufieurs vailfeaux, fur les côtes de l'IIlirie: Florus & Lucain en parlent & Céfar
Ch. 2-3c.
dit pareillement en avoir fait mention. On
voit clairement que les commentaires du premier livre des guerres civiles font tronqués,
& il nous manque également la fin du fecond,
qui contenoir peut-être, le récit de la défaite de C. Antonius comme un événement
femblable au malheur de Curion en Afrique,
dont il avoix donné le détail.

## (IV) pag. 58.

Je me sers des médailles de la famille Antonia pour prouver la suite des légions dont j'ai décrit l'histoire, parcequ'il est certain, qu'Antoine les a s'ait stapper à l'honneux de ces mémes légions de César, qui s'attacherent après sa mort aux Triunvirs. Je prouverai à la fin de mon discours, que Vaillant a tort de les rapporter aux légions qu'Antoine leva, lorsqu'il sépara ses intérêts de ceux d'Auguste.

#### (V) pag. 18.

Je prouve cette nouvelle augmentation Ch. 53, par un passage de l'auteur de la guerre Alexandrine, où il parte des légions que Cé-far avoit transportées en Espagne. Nam legiones XXX, & XXI. paucis mensions in

## 76 MÉMOIRES SUR L'ARMÉE Italia scriptas Casar attribuerat Longino.

César avoit assigné à Longin la trentieme &

la vingt & unieme légion levées depuis peu de mois en Italie. Le temps marqué ici est celui de la guerre de César en Espagne, & la véritable époque de cette augmentation. Nous favons par une lettre de Pollion à Ci-Lib. X. Ep. ceron, que la vingt huitieme appartenoit aussi à l'armée d'Espagne. Elle passa en Afrique avec la vingt fixieme & la vingt neuvieme pour la guerre qu'on fit à Scipion. Célar se fit accompagner en Épire par la vingt septieme, & toutes ces légions sont appellées legiones Tironum, ou nouvelles légions. On peut toujours juger de l'ancienneté des légions par les noms qu'elles por-Toutes celles qui furent formées après la bataille de Pharfale, suivirent la trentieme, & étant posterieures à celle-ci s'appellerent la trente unieme, la trente deuxieme &c.

(VI) pag. 64.

Les troupes contre lesquelles Célar combattoit en Espagne, ne consistoient qu'en
cinq légions. Les deux autres étoient avec
Varron dans la Bétique. Appien & tous les
autres auteurs sont d'accord que les légions
de Pompée en Espagne étoient les plus vieilles troupes de la République.

#### (VII) pag. 65.

Pendant la vie de Sylla, Pompée fut détaché en Afrique pour faire la guerre à Do- Plut Poinmitius qui avec Hiarbal Roi de Numidie soutenoit les restes du parti de Marius. Ayant heureusement terminé cette guerre, il congédia les légions à une seule près, qui garda la partie de l'Afrique qui étoit foumife aux Romains, Depuis ce temps la République entretint toujours des troupes en Afrique.

## (VIII) pag. 65.

De ce que Céfar dit dans son discours Cés. G. Civ. addressé aux Lieutenans de Pompée, que c'étoit uniquement contre lui qu'on avoit envoyé fix légions en Espagne, qu'on y en avoit levé une septieme, que rien ne s'étoit fait pour l'utilité de la province, qui jouisfant d'une longue paix, n'avoit pas besoin de secours, il paroîtroit que l'Espagne étoit Dion Cast. dépourvue de troupes avant que Pompée y envoyat ses légions. Mais on sait que dans le temps même que le gouvernement de l'Efpagne fut conféré à Pompée, Metellus Nepos y soutint à la tête d'une armée Romaine la guerre contre les Vaccéens, & la loi de Trebonius, lui donna expressément l'Espagne avec ses quatre légions. Aush Florus dit-il

XXXIX.

que les Triumvirs envahirent pour lors les meilleures Provinces, & les armées les plus puissantes de l'Empire. Le reproche que fait Céfar ne regarde donc que le nombre des six légions comme extraordinaire & trop fort en temps de paix, d'autant plus que pour assemble ces troupes, il fallut dégarnir l'Afrique de ses deux légions.

## (IX) pag. 70. Alauda fignifioir dans le vieux Gaulois

une alouette, & ce mot inconnu aux Romains n'est employé que par les auteurs latins des fiecles posterieurs & meine ratement. Pline nous dit que c'étoit l'oiseau nommé Galerita qui à cause de la huppe dont fa tête étoit ornée, donna le nom à cette légion; peut-être les casques des soldars qui la composioient, avoient ils quelque chose d'analogue à cet ornement. C'est ainsi qu'on appelloit encore les soldats des Cariens des Plattere, A. Coqs, parceque la pointe de leurs casques avoit la figure de la créte de cet animal.

Garm. An-Cluverius expose fort au long la courume des ins. L. Lea. anciens Germains & des Gaulois, de char-44 ger leurs casques de toutes fortes de pluniages pour se donner un certain air martial. L'explication de Pline est donc conforme à

l'origine de cette légion, composée de Gau-

lois Transalpins qui cherchoient à se distinguer à la maniere de leur pays. Voyez les Sueton Car Notes de Burmann fur ce passage de Suetone.

(X) pag. 71.

Selon la lettre de Ciceron à Atticus, Lib. XVI. Antoine débuta par marcher vers Rome avec la légion des Alouettes, & s'étant fait joindre par trois autres vieilles légions qu'on avoit fait venir de la Grece, il entreprit avec ces troupes & une bonne cavalerie, de chafser Decimus Brutus de la Gaule Cisalpine. Celui-ci s'étant enfermé à Modéne, Antoine en fit le fiege, qu'il fut contraint de lever après de grands & de sanglans combats. Les légions qu'Antoine avoit pour lors sous ses ordres sont nommées dans les lettres à Ciceron felon la part qu'elles eurent aux Lib X. 90. événemens, & on y trouve les noms de la seconde, de la trente cinquieme & de la cinquieme, mais jamais celui d'Alouettes, quoiqu'elle fut la plus fure & la plus redoutable de son armée. On voit donc clairement que ce n'est que Ciceron qui se plait à Bpift. fam. Pappeller par son sobriquet, tandis que les autres la nomment constamment la cinquieme. Cette circonstance sert à prouver indépendamment des inscriptions que la cinquieme légion & celle des Alouettes étoient les mêmes,

X. 33.

## SECTION V.

près toutes ces augmentations César avant de passer en Epire pour y combattre Pompée eut fur pied une armée de trente légions. Aussi ne falloit-il pas moins de forces pour achever fon ouvrage. Voyons à préfent de quelle maniere il disposa de ces trente légions. Il en fit venir d'Italie quatre de nouvelle levée, pour en renforcer l'armée d'Espagne, la vingtieme, la vingt huitieme, la vingt neuvieme & la trentieme, de forte que cette armée forte déja de quatre, s'accrut au nombre de huit legions, dont Caffius Longinus en commandoir quatre dans la Bétique, & Lepidus le reste dans l'Espagne citérieure ou dans la est G. Civ. Taraconoise (I). Il couvrit la Gaule

LII. d. 121 Narbonoise ou la province Romaine avec deux légions. Quatre furent employées à contenir la Sicile & l'Afrique. Deux furent envoyées en Illyrie; & deux autres veillerent à la sureté de

l'Ita-

l'Italie. La grande armée avec la G. Alexasquelle Céfar s'étoir proposé de faire en Epire la guerre à Pompée, consistoir en douze légions qui s'étoient toutes assemblées à Brindes.

Comme il s'agissoit de présenter à l'ennemi des troupes, aguerries & préparées de longue main à combattre sans répugnance les prétendûs défenseurs de la liberté publique, il choifit pour cette importante expédition les dix légions avec lesquelles il avoit fait la conquête des Gaules, la cinquieme, la fixieme &c. jusqu'à la quatorzieme inclusivement, quoiqu'elles fussent toutes confidérablement affoiblies par les guerres continuelles, par les fatigues d'une longue marche & par les maladies. Il y ajouta deux légions de nouvelle levée dont il n'y eut cependant Cér. G. Civ. que la vingt septieme qui pût s'embarquer.

L'armée de Pompée étoit forte de istem I. III. onze légions au nombre desquelles. sh. 4. 488. étoient les cinq qu'il avoit emmenées de l'Italie. Deux de ces légions étoient

Tome III.

formées de Véterans, qui lui étoient venus en partie de la Sicile & en partie de l'Isle de Crête & de la Macedonie. Le Conful Septimius en avoit levé deux dans l'Afie, & Scipion lui en emmena deux autres qui étoient les restes de la grande armée que Crassus avoit assemblée contre les Parthes (II). Ces onze légions prirent le nom de la premiere, 'de la seconde jusqu'à l'onzieme légion de Pompée (III), & furent censées composer la véritable armée de la République. Outre ces forces légionaires Pompée avoit encore un grand nombre d'autres troupes de différentes nations, & une cavalerie très fupérieure à celle de Céfar.

Journal.

La campagne dura depuis le com-Voyez mon mencement d'Octobre jusqu'à la fin du mois de Juin où se donna la baraille de Pharfale. Elle porta le coup fatal à la République & rendit Céfar maitre de la Grece, de l'Asie & de presque tou-

tes les légions de Pompée.

Céfar fidele à fon plan augmenta son armée à proportion des succès qu'il

eut. Gabinius & Domitius Calvinus fu- ce G. C. rent chargés du soin de faire des levées III. 42 & & d'enrôler jusqu'aux foldats même de l'armée de Pompée, qui n'auroient pas de la répugnance à se ranger sous ses drapeaux. A peine Domitius Calvi- Guerre nus en eut il formé la trente-fixieme, la trente-septieme & la trente huitieme légion, qu'il marcha à leur tête dans la Syrie, pour contenir cette Province dans le devoir. Comme il fe vir bientôt dans la nécessité d'en envoyer deux à César en Epypte, il leva encore pour les remplacer la trente neuvieme afin d'être en état de s'oppofer aux entreprises de Pharnace. Il y eut ainfi neuf nouvelles légions de levées après la bataille de Pharfale, & c'est aussi la derniere augmentation dont nous ayons connoissance (IV).

Jamais avant Céfar, une armée Romaine aussi nombreuse, & aussi formidable ne s'étoit trouvée sous les ordres d'un seul Ches. L'entretien de trente sept légions coûta de grandes sommes. Mais César y sit contribuer tout l'em-

pire, & ne fit pas moins paroître fon industrie dans la maniere dont il amassa cet argent, que dans l'employ qu'il en fit.

Autrefois la paye du foldat légionaire n'étoit que de cinq as par jour, & ce ne fut qu'en certaines occasions, & pour un temps limité, que le Sénat l'augmenta. César ayant le dessein de s'affectionner les troupes, ordonna que dorénavant le foldat de quelque légion qu'il fut, reçût pour toujours le double de l'ancienne paye. ordonnance eut force de loi, & depuis ce temps le soldat Romain eût dix as par jour (V). Il y a un moyen très simple de trouver le rapport de cette paye avec notre monnoye. Malgré l'empire du temps nous conservons encore dans nos cabinets des milliers de ces pieces d'argent, 'qu'on nomma deniers frappés du temps même de César, tant avant cette époque qu'après; nous voyons donc qu'un denier de ceux que nous appellons médailles confulaires, & qu'on

évalua constament à seize as, est à une petite différence près la huitieme partie d'une onze poids de Cologne, ce qui revient selon notre monnoye à la valeur de quatre gros (VI). La paye du foldat légionaire montant à dix as par jour, se réduit donc selon cette donnée à deux gros fix fennings de notre monnoye, de forte que son entretien coûtoit à la République environ quarante ecus par an, & celui de toute la légion forte de cinq mille hommes, à deux cens mille; en y ajoutant les payes plus fortes des officiers à proportion de leur rang, les frais de l'équipage, du chariage & de tout l'attirail qu'exigeoit en tems de guerre la légion, on ne s'écarteroit pas trop de la vérité, en mettant la dépense annuelle pour l'entretien de chaque légion du temps de Céfar à une fomme de trois cens mille écus. Il feroit plus difficile d'évaluer la paye de la cavalerie (VII) & des troupes légeres, parcequ'on ignore à quel point les Provinces ou les alliés ont concourû à l'entretien du cava-

lier, & fur quel pied les gens de trait s'étoient engagés. Mais revenons à notre sujet.

## Notes & Observations. SECTION V.

(I) pag. 80. 'auteur de la guerre Alexandrine nom-

In me parmi les nouvelles légions que Céfar transporta de l'Italie en Espagne, la vingtieme & la trentieme. Nous avons prouvé par la lettre de Pollion à Ciceron que la vingt huitieme en étoit auss. Le même auteur de la guerre Alexandrine nous informe que Cassius Longinus étoit chargé de faire passer gu'il en sur empêché par leur revolte. La tranquillité étant rétablie dans ce pays, ces quarte légions passernet esfedivement en Afrique selon les ordres de César. Parmi celles qui surent employées à cette guerre,

on trouve dans le récit d'Hirtius la vingt 6. «Afri- neuvieme. Il est évident que celle-ci a appartenu à ces quatre nouvelles légions, que César avoir fair venir de l'Italie, parcequ'on fait exadement d'où étoient venues les au-

dr. 51.

tres qui formoient alors l'armée.

## DE CÉSAR SECT. V. 87

#### (II) pag. 82.

Pompée après avoir terminé la guerre Applen Ade Mithridate, laissa deux légions en Syrie, lex. G. de sous les ordres de Scaurus pour garantir les conquêtes des Romains contre les entreprises des voisins. Ce sont ces deux légions avec lesquelles Gabinius rammena en Egypte, contre les ordres du Sénat, le Roi Ptolomée. Crassus les joignit ensuite à son armée, qu'il avoit rassemblée contre les Parthes. sait qu'étant composée d'onze légions, elle fut taillée en pieces & dispersée par les Parthes, au point que Cassius eut de la peine à former les deux légions déstinées à défendre Bibulus fuccéda à Crassus, & la Syrie. fut relevé par Scipion beaupere de Pompée qui emmena ces deux légions à son secours, peu de temps avant la bataille de Pharfale. Il se fit aussi joindre par les restes des deux légions de la Cilicie, que Ciceron avoit eûes fous fes ordres, lorsqu'il gouvernoit cette Province en qualité de Proconsul. Pompée en forma une seule légion qui fut présente à la bataille de Pharsale.

## (III) pag. 82.

Quand Céfar fait mention des légions de l'ennemi, il les distingue par le nom de Pompée qu'il ajoute. C'est ainsi qu'on voit

G.C.L.III. la Ire, la IVme & la Vme légion de Pomch. 60 pée. L'hilforien de la guerre d'Afrique fait la même chose eu égard aux légions de Scipion.

(IV) pag. 83.

Ch. 34.

L'auteur de la guerre Alexandrine nous instruit que Domitius Calvinus su te envoyé en Asie avec trois des nouvelles légions levées après la bataille de Pharfale. Il en envoya deux à César en Egypte, la XXXVII.

voya deux à Célar en Egypte, la XXXVII. & la XXXVIII. dont il dit qu'elles étoient formées des débris de l'armée de Pompée. Il garda lui même la XXXVIme pour l'employer à la guerre contre Pharnace. Cello que Domitius leva dans le royaume du Pont, fervit à la bataille de Zela, & y resta en quartier avec la XXXVIme dont César consiale commandement à Coelius Vinicianus. Ayant été levée immédiatement après la trente huitieme, il est très vraisemblable, qu'elle reçut le nom de la trente neuvieme.

Comme après le retour de Céfar en Italie, il n'est plus question des légions qui étoient restées en Asie, & que les auteurs qui nous racontent les faits de guerre par lesquels ces troupes se sont distinguées sous les ordres de Brutus, & de Cassius, ont negligé de nous marquer leurs noms, nous ignorons les particularités qui regardent

89

la trente unieme, la trente deuxieme, la trente troisieme, & la trente quatrieme légion. Les levées faites par Gabinius après la bataille de Pharsale, de même que les noms de la XXXVIme & des autres dont i'ai parlé, ne nous permettent pas de douter de leur existence. Nous savons seulement que la XXXVme se trouva dans la Grece à la mort du Dictateur, & qu'elle retourna avec les autres en Italie, où elle s'attacha Cie. Ep. fortement aux intérêts d'Antoine.

Fam.X. 30.

## (V) pag. 84.

Le Denarius ou le denier d'argent des Romains valoit avant la seconde guerre Punique dix as, d'où il a aussi pris son nom. Lorsque les succès extraordinaires d'Annibal jetterent la République dans de grands embarras, elle trouva une ressource dans l'augmentation de la valeur nummeraire de sa monnoye de cuivre, & altera les as de facon que seize firent le Denarius, ou le denier d'argent, au lieu qu'avant ce tems, il étoit évalué à dix. Cependant la différence dans la maniere de compter felon les nouvelles pieces, & celles du vieux taux, subfista longtemps, & donna lieu à la distinction entre l'as grave & l'as leve, fur laquelle Gronovius, Kuster, Perizonius, &

d'autres n'ont pû s'accorder. La République gagna affez par le changement de fa monnaye pour ne pas avoir besoin de toucher à la solde de ses troupes, C'est pourquoi comme le Denarius ou le denier d'argent avoit fourni autre fois la paye ordinaire du foldat pour trois jours, elle voulut qu'il reçut cette même piece d'argent pour autant de jours qu'auparavant, quoique sa valeur numeraire fut haussée. Il s'ensuivit donc que le foldat ayant eu un peu plus de trois as par jour, lorsque le Denarius ne valoit plus que dix bons as, il reçut dorénavant cinq as, & le furplus lorsque le Denarius fut évalué à feize. Voici le sens le plus rai-Pin. Hin. sonable du passage de Pline. Postea Annibalem urgente Q. Fabio Maximo Didatore affes unciales fadi, placuitque denarium . XVI. affibus permutari, Quinarium odo+ nis, festertium quaternis. Ita Respp. dimidium lucrata eft. In militari tamen flipendio semper Denarius pro decem affibus datus. Cette explication est fondée principalement sur le témoignage de Polybe, qui vivoit peu de temps après ce changement de monnoye, & qui ne put se tromper fur un objet aussi connu, que l'étoit la paye jourpaliere du foldat. Il dit donc en termes clairs que le foldat Romain recevoit deux

Hard.

font le tiers d'une drachme, & que la drachme grecque de six oboles à quelque petite différence près, est constament évaluée au Denarius, ou au denier d'argent des Romains. Il est étonnant qu'on ait pû se refuser à tant d'évidence, & prodiguer tant d'érudition pour soutenir des opinions contraires. Cette paye d'un tiers de denier, ou de cinq as par jour resta invariable jusqu'aux temps de Jules Céfar, si on la doubla en certaines occasions, ce ne fut jamais à titre de solde, mais de gratification, qui ne donna aucun droit au reste de l'armée. Lorsque Céfar doubla done cette paye pour toujours, & pour toute l'armée, le foldat reçut par jour dix as, & le denier étant évalué à seize as, comme il l'étoit pour lors, il eut ainsi deux cens vingt huit deniers par an. Comme on sait que vingt cinq de ces deniers font le denier d'or, ou l'Aureus des anciens, cette paye monta par an à neuf deniers d'or. Il no reste donc plus de difficulté dans ce passage de Suetone où il dit que Domitien ajouta à Suer. Dela paye annuelle du foldat, trois autres de-misiench 7. niers d'or. Addidit & quartum flipendium militi aureos ternos. De cette maniere la paye journaliere du foldat revint à douze jusqu'à treize as, tandis que depuis Jules César

## 92 MÉMOIRES SUR L'ARMÉE jusqu'à Domitien elle n'excéda jamais les dix

as par jour. Les légions de Pannonie s'étant revoltées fous Tibere, les foldats se plaignirent amérement d'être obligé de facrifier leur vie & leur santé pour la paye modique de dix as, & demanderent qu'on leur donnât au moins un denier entier ou feize as par jour, d'autant plus que ceux de la garde Prétorienne en avoient deux. C'est cet endroit de Tacite qui éclaircit si bien cette ma-Annal. L. I. tiere, & fur lequel Gronovius & Schelius ont insisté le plus pour combattre les erreurs des autres savans sur cet objet.

## (VI) pag. 85.

c. 17.

Ce font les médailles consulaires & surtout les mieux conservées, qui nous donnent l'idée du véritable poids de l'ancien argent. Cornelius Celfus & Pline difent qu'on dica V. ch. 17. Hift, frappa sept deniers d'une once d'argent, de forte que selon Pline quatre vingt quatre pe-Nat. 33. ch. 19. foient une livre Romaine. Comme nous trouvons que huit de ces deniers font à peu près une once; nous jugeons par cette différence du véritable rapport de notre livre à celle des Romains. On fit sous les Empereurs des changemens considérables à la monnoye tant à l'égard du poids, qu'à l'égard du titre; & du temps de Pline on frappoit deja

huit deniers d'une once, & quatre vingt seize d'une Livre. Faute d'y faire attention on s'est laissé induire en erreur. En prenant donc le denier parmi ceux dont Pline dit que sept faisoient la livre Romaine, & telles sont les bonnes médailles confulaires, on trouven ra qu'il pése selon nôtre poids à une très pes tite différence près, un quart de lot, ou un huitieme d'une once d'argent fin, de forte qu'évalué à nôtre monnoye sur le pied de Leipzig, il revient à la valeur de quatre gros. Par conséquent un as qui fait le seizieme de la valeur du denier, revient à trois pfennings (un Dreyer) & dix as la paye du foldat Romain du temps de Cesar à deux gros fix pfennings, (dix Dreyers). On remarquera que dans cette courte note on n'a pas pů apprécier cette monnoye jusqu'à la moindre fraction... Il fuffit dans ces matieres de s'approcher le plus près possible de la vérité.

## (VII) pag. 85.

Lorsque les Chevaliers formoient encore la cavalerie légionaire, ils reçevoient le triple de la paye du fantafiin, comme le dit Tite Live en plufieurs endroits, ainfi que Polybe qui la fait monter à une drachme, équivalent du denier. Deux tiers de cette paye étoient destinés, l'un pour le maître, & l'au-

## 94 MÉMOIRES SUR L'ARMÉE tre pour le valet, & le tiers qui ressoit, pour

l'entretien du cheval. Mais depuis qu'on tira toute la cavalerie des provinces, & des alliés, ces réglemens n'eurent plus lieu. Les provinces fournissoient elles mêmes la plûpart du temps ce qu'il falloit à la cavalerie qu'elles envoyoient, & il paroit que lorsqu'on en prenoit à la folde chez les alliés & chez les nations étrangeres, on s'accordoitpréalablement avec eux sur les appointemens, & fur l'entretien de cette cavalerie, pendant la campagne. C'est pourquoi les historiens ne font pas mention du cavalier, lorsqu'ils détaillent les récompenses que les Vainqueurs diffribuoient à leurs troupes dans les guerres civiles, après la victoire: Le pasfage de Suetone où on prétend qu'il parle des fommes d'argent distribuées aux cavaliers comme aux fantassins, est manifestement corrompu, & le mot Equites, qu'on trouve dans quelques manuscripts, y est fourré par les Copistes, qui croyoient que Suetone ayant parlé des fantassins ne devoit pas omettre les cavaliers. Mais on voit bien que le récit de cet écrivain ne roule que sur les gra-

& qu'il ne parle pas même de celles que re-Appien. G. curent les différens officiers de ces vieilles Gr.II.491 bandes comme fair Appien qui nous apprend

tifications données aux Vétérans des légions,

Sueron. Cél 38. que Céfar donna aux centurions le double de la somme distribuée aux fantassins, & le quadruple aux tribuns des légions & aux Commandans de la cavalerie. On s'est prévalu de ce passage d'Appien pour suppléer à celui de Suetone, mais cet auteur ne dit pas un mot du fimple cavalier. S'il parle des Commandans de la cavalerie il faut remarquer que, quoique composée des provinciaux, des alliés & des étrangers, elle fut ordinairement commandée par des Chevaliers Romains, qui sont les 'invágan d'Appien, & les Præfedi alarum dont la dignité Sueron. alloit de pair avec celle des tribuns des lé- Aug. 38. gions. Il falloit bien que les Généraux de cavalerie, étant eux mêmes Chevaliers Romains, eussent part aux récompenses aussi bien que les tribuns & les autres officiers de marque. Appien ne dit donc rien qui autorise l'interpretation du texte de Suetone avec lequel d'ailleurs Dion Cassius est parfairement d'accord.

## SECTION VI.

près la bataille de Pharsale César A fit repasser en Italie la plupart des vieilles légions qui avoient com-

battur à cette journée, & alla pour sa Cir G. Civ. personne en Egypte, accompagné seu-111.ch. 106. lement de deux légions qui formoient à peine trois mille combattans. cruel embarras auquel il se vit réduit à Alexandrie le força bientôt à appeller à fon fecours deux de ces légions, que G. Alexand. Domitius avoit à peine formées des foldats de l'armée de Pompée qui s'étoient rendus. Il vint à bout par son génie & par fon courage de tous les efforts que firent ces vils Egyptiens pour arrêter le cours de ses victoires. Il vainquit avec une facilité qui l'étonna lui même, le Roi du Pont Pharnace, ce fils parricide du grand Mithridate. Il ne lui resta plus rien alors à faire dans l'Orient, qu'à vanger la défaite de Crassus par la guerre contre les Parthes; mais contraint d'y renoncer pour le moment par la nécessité de retourner incessamment à Rome, il prit des mesures, qui en même temps qu'elles servoient à maintenir son autorité dans ces provinces, préparoient de loin des ressources pour l'expédition qu'il

## DE CÉSAR SECT. VI.

étoit obligé de différer. Dans cette vuë il laissa trois légions en Egypte; deux G.Alez.33. autres dans le Royaume du Pont sous les ordres de Coelius Vinicianus. Son parent Sextus Céfar resta à la tête d'u- Appien G. ne légion dans l'Asie mineure, L. Sta- C. III. 575. tius Murcius, & Quintus Martius Cris- Ap. G. c. pus (I), tous deux Proconfuls furent 576. Cic. postés chacun avec trois légions, l'un 12. Dios dans la Bithynie, & l'autre dans la Sy- XLVII. 27. rie. De ces douze légions réparties de cette maniere en Asie & en Egypte, il n'y en avoit que trois dont la création eut précédé la bataille de Pharfale; les neuf autres étoient toutes de la derniere augmentation, dont nous avons parlé. Ce furent ces mêmes légions, formées la plûpart des débris de l'armée de Pompée, que Brutus & Caffius trouverent dans la suite si dispofées à foutenir les intérêts de la République contre Antoine & l'héritier de César, '& dont ils formerent en partie, la grande armée avec laquelle ils combattirent à la journée de Philippes.

Au retour de Céfar en Italie fes Bion Caf- vicilles légions demanderent d'un ton fus XIII 33. & d'un menaçant le congé & les récompenses qu'il leur avoit promises. Cependant

qu'il leur avoit promises. Cependant le parti Républicain s'étoit relevé en Afrique & Scipion à la tête de dix légions, & d'un grand nombre de troupes légeres, fit craindre une nouvelle guerre aussi difficile & aussi sanglante que les autres. Il avoit donc plus que iamais befoin de ses vieilles bandes, & il auroit été dangereux d'opposer à un pareil ennemi des légions de nouvelle levée. Il l'avoit fait en Egypte & dans le Pont, c'est qu'il ne couroit pas le moindre rifque, que ses troupes quelque mal intentionnées qu'elles fussent, passaffent du côté de l'ennemi. Mais Céfar ferme & habile, fut appaifer la fédition de ses Vétérans, & n'eut pas de peine à se faire suivre par les mêmes légions avec lesquelles il avoit conquis les Gaules & battu Pompée à Pharfale. C'étoient la cinquieme, la septieme, la huitieme, la neuvieme, la dixieme, la treizieme & la quatorzieme avec lesquelles il passa la mer: la fixieme étant réduite à un tel état de foiblesse, qu'à peine elle avoit encore mille combattans sur pied, il fit sortir en sa place de l'Espagne la seconde légion, ce vieux corps qui lui avoit marqué tant d'attachement, en forçant Varron à se ren-Il tira encore de l'Espagne, trois de ces nouvelles légions qu'il y avoit fait passer depuis peu de l'Italie, de forte que fon armée étoit forte de douze légions (II). Cependant en dégarnissant ainsi l'Espagne de troupes, il donna occasion aux fils de Pompée de s'y établir & d'exciter ces nouveaux troubles, qui lui causerent dans la suite tant d'embarras. En fuivant l'histoire de ces légions, nous avons démélé cette circonstance qu'aucun historien n'a remarquée, quoiqu'elle nous donne les éclairciffemens les plus fatisfaifans fur l'origine de cette guerre.

La fin de la guerre d'Afrique est une époque mémorable pour l'histoire militaire de l'armée de César, Le temps étoit venu qu'il ne pouvoir plus

refuser aux vieux soldats avec lesquels il avoit remporté tant de victoires, le congé absolu & l'accomplissement de toutes les promesses qu'il leur avoit faites si souvent. Il ne tarda donc plus à s'acquitter de sa parole, & ce sur en Afrique même, qu'il annonça aux Vétérans, que leterme de leurs ser-bion cut vices étoit expiré, & qu'ils étoient les sur XLIII. maitres de repasser en Italie, chacun

reinde de repart et l'atte, chatte, chatte elon fa volonté. Il leur donna à tous rendez-vous à Rome pour affifter à fon triomphe, & pour y recevoir leurs récompenses. Sa libéralité surpassa alors leur attente. Chaque Vétéran reçut après le triomphe vingt mille

suerou. reçut après le triomphe vingt mille Céf. 38. fefterces, qui font cinq mille deniers, Appien II évalués felon notre monnoye à huit

Holon Co.f. cent trente trois ecus & huit gros.

Miss XLIII. Les centurions eurent le double, &

11. les officiers d'un grade plus élevé tant

les officiers d'un grade plus élevé tant d'infanterie que de cavalerie, le quadruple. Mais ces vieilles légions étant toutes très affoiblies par tant de combats & de fatigues, à peine le tiers de ceux qui les avoient formées au com-

#### DE CÉSAR SECT. VI. 101

mencement de la guerre, étoit il en vie. Supposé ainsi que vingt mille hommes requent cette récompense, la dépense monta dans cette occasion à seize millions, fix cens soixante mille ecus; en y ajoutant les gratifications des Officiers, il pût aisément lui en couter au delà de trente millions. Somme qui n'a rien d'extraordinaire eû égard à toutes les ressources qu'il avoit pour amasser de l'argent & à son peu de délicatesse sur les moyens d'en tirer parti.

Outre ces gratifications en argent comptant, Céfar donna encore à ces mêmes Vérérans des possessions & des terres dans toute l'Italie. Il s'étoit fait au commencement une loi de ne pas imitter la conduite de Sylla qui les avoit 481. établis aux dépens des anciens proprié- Dion Cafaires. Il lui parut plus beau d'acheter fux XLII. des terres à ses propres frais, & d'en faire la distribution sans préjudicier à personne. Mais ses trésors étant bientot épuisés par ses immenses largesses, il s'écarta de cès bonnes maximes, &

on vit comme dans les temps de Sylla

Epifi. Fam. les pauvres habitans chaffés & dépouil-L IX. Ep. Jés de leurs biens, pour faire place aux Appien L foldats. Les plaintes de Ciceron, & Ilpag 116. furtout celles de Brutus, nous mettent Voyex No.

ris Ceno- au fait de cette violence.

En donnant ainfi le congé & des terres aux Vétérans, Céfar n'abolit pas pour cela les légions dans lesquelles ils avoient fervi. Tous les vieux corps furent remplacés par de nouvelles recrues & fubfifterent fous leurs anciens L noms. Nous voyons Antoine chargé de la commission de rétablir la dixieme légion (III), & il est à croire qu'elle étoit complete ainsi que la cinquieme, la fixieme & la treizieme, lorsque réunie avec elles, elle marcha en Espagne,

la fixieme & la treizieme, lorsque réunie avec elles, elle marcha en Espagne, pour y rensorcer les troupes qui y luttoient avec inégalité contre les forces supérieures de l'ennemi (IV). On remarque même dans l'histoire de cette derniere guerre de César, surtout à l'occasion de la bataille de Munda, que quoiqu'elles en eussent les noms, ce n'étoient plus ces vieilles légions, sur la valeur desquelles

#### DE CESAR SECT. VI. 103

César se reposoit autrefois avec tant d'affurance.

Résolu de conserver sur pied le même nombre de légions dont j'ai fait l'histoire, César représenta au Sé- Dion Casnat la nécessité de former une caisse militaire dont les fonds fussent suffisans pour leur entretien. Sa mort prévint l'exécution de ce plan qu'Auguste remplit dans la suite. Il faut bien au reste qu'aucune de ces trente neuf légions de César ne sut licentiée, puisqu'on les retrouve toutes au même nombre dans l'histoire de ce qui s'est passé immédiatement après sa mort.

De tous les grands projets dont César s'occupa pendant les cinq mois qui s'écoulerent depuis son retour d'Espagne jusqu'aux Ides de Mars, aucun ne fixa plus fon attention que l'expédition contre les Parthes. Selon Appien il avoit fait passer pour cette Appien G. guerre seize légions dans la Grece; Civ. L. IL. mais on voit par toute l'histoire de ce temps que cet auteur s'est trompé, & qu'en effet il n'y en eut pas plus de fix

## 104 MÉMOIRES SUR L'ARMÉE qui passernt la mer (V). Ce sont les

fix légions qui revinrent en Italie après la mort de César, & qu'Antoine & le Caf- jeune Octavien tâcherent à l'envi d'attirer, chacun dans fon parti. César ayant conçû le projet de la guerre contre les Parthes dès le temps de fa victoire fur Pharnace, dévança les troupes destinées à cette expédition dans les provinces de l'Afie, pour qu'elles fussent à portée du pays sur lequel il s'étoit proposé de fondre. épargna par cette disposition les fatigues d'une marche longue & pénible, & éloigna en même temps de Rome & de l'Italie toutes ces légions auxquelles il n'osoit pas se fier, & compofées pour la plûpart des débris de l'armée de Pompée. La facilité que Caffius eût dans la fuite à se les attacher. au préjudice de l'hérétier de Céfar, justifia affez cette défiance. Ces légions au nombre de douze, comme nous l'avons dit, jointes aux fix qui pasferent dans la Grece, font une armée plus forte que celle dont Appien parle,

#### DE CESAR SECT. VI. 105

Outre ces dix huit légions, Cajus Appien III. Antonius se mit dans la Grece à la tête d'une autre que Brutus lui débaucha dans la fuite. Il y eût de même lors Appien II. de la mort de Céfar une légion à Rome. Dans la Gaule Cifalpine Decimus Brutus n'avoit que deux légions que César avoit crées, quoiqu'en dise Appien qui lui en donne quatre (VI). III. 187. Les autres huit avec lesquelles il réfuta à Antoine, étoient toutes de nouvelle Cic. Epit. levée. Plancus étoit à la tête de trois vicilles légions dans la Gaule Cifalpine, Appien L. & Lepidus en avoit cinq dans l'Efpagne citérieure tandis qu'Afinius Pol- Cie. Ep lion en commandoit trois dans l'Ef-fam. X. 3t. pagne ultérieure, & Sextlus autant Cic. Ep. dans l'Afrique. Vatinius gardoit en- Appien III. core fillyrie avec trois légions qui fe joignirent ensuite à l'armée de Brutus. Tel étoit l'état des troupes Ro-

maines dans le temps que César fut. tué. Il répond exactement au nombre de trente neuf légions, dont j'ai tracé l'histoire (VII). Il n'y a donc plus de doute que César n'eut rem-

placé ces quatre légions dont deux avoient péri en Afrique avec Curion, & les déux autres s'étoient rangées du côté de Pompée.

# Notes & Observations.

(I) pag. 97.

A ppien appelle l'un Sextius Murcius, & l'autre Minucius Crispus. Nous apprenons leurs véritables noms par les épitres & les harangues de Ciceron. Ceft dans la feconde des Philippiques qu'on voit que tous deux étoient Proconfuls, c'eft qu'ils en avoient le pouvoir quoiqu'ils n'eussement eté Consils.

#### (II) pag. 99.

L'auteur de la guerre d'Afrique nomme toutes les légions à mesure qu'elles lui en G.Aler, so, fournissent l'occasion. En retrouvant les noms des légions d'Espagne dans le récit de la guerre d'Afrique, nous savons que l'ordre donné par Cesar à Cassius Longinus de les lui ammenet en Afrique, sut dans la suite exécuté par ceux qui lui succèderent dans le commandement.

## DE CÉSAR. SECT. VI. 107

(III) pag. 102.

Appien dit que la dixieme légion avoir Appien Liv. de l'affection pour Antoine, qui l'avoit au. Ill. 579. trefois raffemblée. Il est certain que cette légion dont la création précéda long temps le commencement des guerres dans les Gaules, ne pouvoir pas avoir été levée par Antoine, qui très jeune vers ces temps, n'étoit encore revêtu d'aucune charge dans la République. Il paroit que cette légion lui étoit attachée parceque ce sur lui qui la rectuta de nouveau, après que les Vérérans en eurent été congédiés.

## (IV) pag. 102.

L'auteur de la guerre d'Espagne nous dit, que les légions que j'ai nommées, Ch. 12. 30. avoient fait cette campagne. Cependant il est dit que l'espérance des partisans des fils de Pompée, étoit sondée sur ce que l'armée de César étoit composée en grande partie de jeunes gens sans expérience. Ces légions portoient donc bien les noms des vieilles bandes, mais n'étoient essentiument que des troupes de nouvelle levée.

(V) pag. 104.

Il paroit qu'Appien n'a pas fait atten. G. Civ. III. tion aux légions que Céfar avoit laiffées en 1642. Asia. Cependant il ne parle lui même dans

un autre endroit, que de fix légions qui avoient passé la mer.

#### (VI) pag. 105.

Appien donne à Decimus Brutus tantôt trois, tantôt quatre vicilles légions. Nous par les lettres de Plancus à Ciceron, X 24 que Brutus n'en avoit que deux, dont l'ano n'étoit même sur pied que depuis deux ans. Les huit autres légions ne surent levées qu'après la mort de César. On apprend par la même lettre qu'il y eut trois vieilles légions dans l'armée de Plancus. Il se mit en marche avec cinq, dont deux étoient levées dans sa province depuis peu de temps.

## (VII) pag. 105.

Les mémoires les plus authentiques pour l'histoire de ces temps sont les lettres, que les Gouverneurs des Provinces ont écrites à Ciceron, & ses réponses. Je les ai consultées plus que l'histoire d'Appien pour vérifier l'état des troupes de la République, tel qu'il étoit immédiatement après la mort de César. Des six vieilles légions, qu'on avoit fait revenir de la Grece en Italie, Antoine en avoit quatre qui lui étoient dévouées & le jeune César deux. Le reste de leurs troupes étoit formé de nouvelles levées, & des Vétérans, qui avoient repris les armes.

## DE CÉSAR SECT. VI. 109

Cinq légions de Lepidus, trois de Plancus, trois d' A. Pollion, trois de Vatinius, autant de Sextius, deux de D. Brutus, deux, dont l'une étoit en Grece & l'autre à Rome, font vingt sept légions; en y ajoutant les douze de l'Asie. on trouve exactement le nombre des trente neuf légions indiquées. Il est cependant possible, qu'il y eut encore du temps de Céfar d'autres légions, dont l'histoire ne fait pas mention. Ainfi celle de Mars ou Legio Martia qui étoit une des Dion Caffix qui repasserent en Italie, est regardée sus LV. 13. comme une vieille légion, quoique César n'en ait jamais parlé dans ses commentaires. Il est certain, que jusqu'à la fin de la guerre d'Afrique, elle n'a pas parû fous ce nom, car nous connoissons toutes celles que César employa dans ses différentes guerres. Il faut qu'elle ait porté pour lors un autre nom, ou qu'ayant été formée d'une maniere extraordinaire des Vétérans de différentes légions, elle ait recu une dénomination particuliere qui la distingua des autres. Il y a d'anciennes inscriptions qui font mention de la XIVme légion nommée Martia; & il est possible que cette légion eût déjà du temps de Céfar le furnom de Martia.

#### SECTION VII.

l'ai été en état de détailler l'histoire J des légions que Céfar employa dans ses guerres, à l'aide de ses commentaires, de ceux de Hirtius & de quelques autres historiens. Mais il seroit impossible de poursuivre ce travail pour les temps qui suivirent la mort du Dictateur, parceque ce fut alors qu'on vit l'effet du mauvais exemple que Céfar avoit donné. Chaque Gouverneur de Province non content des forces qui lui étoient confiées, augmenta à fon gré le nombre de ses légions, soit à ses propres dépens, soit aux dépens de fa Province. D. Brutus encouragé par le parti Republicain leva huit nouvelles légions dans la Gaule Cifalpine, pour être en état de s'opposer à Antoine. Plancus, A. Pollion, Lepidus, chacun dans sa province suivirent l'exemple de Brutus. Les Consuls autorisés par le Sénat, le jeune Auguste, Marcus Brutus dans la Grece, Cassius dans

#### DE CÉSAR SECT. VII.

l'Afie, Antoine de son côté & ses partisans, tous rappellerent les Vétérans aux armes, leverent des recrues, & en formerent des légions.

Il n'étoit donc plus possible de distinguer les légions par les nombres ordinaux comme du temps de la République, puisqu'elles étoient levées à la fois, Appien L. & fans le confentement du Sénat ou d'un feul chef; elles porterent, d'abord les noms de leurs Généraux ou des Provinces, dans lesquelles elles avoient pris naissance. D'un autre côté Ventidius assembla en Italie un si grand nombre de Vétérans, de ceux qui avoient recû depuis peu leurs congés & des terres, Appien III. qu'il en forma trois légions entieres, pour les ammener à Antoine. Nous trouvons que ces trois légions reprirent les noms de la septieme, de la VIIIme & de la IXme; apparemment parceque la plûpart de ces Vétérans avoient servi dans les légions qui avoient autrefois ces noms; tandis que celles qui les avoient remplacées, existoient encore, & sous la même dénomination (I).

### 112 MÉMOIRES SUR L'ARMÉE te circonstance sert à expliquer quel-

ques médailles de la famille Antonia dans lesquelles il est fait mention d'une premiere & d'une douzieme ancien-Morel thef. ne légion. Legio I. antiqua, legio XII. antiqua, qu'on désignoit ainsi pour les distinguer des autres du même nom,

mais d'une création différente. Rien ne prouve mieux les forces &

les richesses de l'Empire Romain que les prodigieuses armées qu'on mit alors en Campagne. Il paroit même que les Guerres de Céfar comparées aux grands efforts que firent les chefs de parti après sa mort perdirent du merveilleux qui avoit tant frappé les esprits. Dans la fameuse entrevue qu'il y eut près de la ville de Bologne, & où les Triumvîrs conjurerent la perte de la République, on étoit convenu qu'Antoine & Auguste auroient chacun une armée de vingt légions, & dans la jour-

Appien L. IV. 190.

née de Philippes on vit de chaque côté en ordre de bataille, dix neuf légions outre les troupes auxiliaires & une nombreuse cavalerie,

## DE CÉSAR SECT. VII. 113

Depuis ce temps il n'y eut plus rien de fixe, ni aucun ordre dans le tableau des armées. Lorsqu'après cette même bataille de Philippes, ces Triumvirs le virent dans la nécessité de s'acquitter des promesses qu'ils avoient faites aux légions, il n'y en eut que vingt Dion Caf & huit fur pied, de quarante cinq qu'ils avoient attirées dans leur parti, Appies IV. lors de leur entrevuë près de la ville de Bologne. La paix qui se fit de temps à autre entre les rivaux de la Puissance souveraine, ne fut qu'une paix plâtrée, & les vainqueurs contraints de congédier au bout de chaque guerre, les Vétérans qui avoient quitté leurs foyers à cette condition, n'avoient d'autre ressource que de les laisser ensemble dans les grandes villes de l'Italie, fous prétexte de leur arranger en attendant. les établissemens & les terres qu'on leur avoit promifes. Mais au premier fignal on les vit se réunir de nouveau fous les enseignes de leurs légions, & former des armées aussi nombreuses & aussi redoutables qu'elles l'avoient été Toma III.

dans la guerre précédente. Auguste Appien V. se vit après la guerre de Peruse à la tête 701. de quarante légions, & lorsqu'il eût vaincu Pompée dans la Sicile, & déthid. P.744 bauché l'armée de Lépidus, il n'eut pas moins de quarante cinq légions & quinze mille hommes de cavalerie. On connoit de même les forces prodigieu-Dion Cof fes qu'Antoine & Auguste avoient rasfus Ll. 6.

semblées sur terre & sur mer, lorsque leur querelle fut décidée à la bataille d'Adium. L'heureux Auguste étant resté seul maître de l'Empire, réforma l'état militaire & mit fin aux défordres que la licence des temps avoit autorifés. Il Dion Caf- commença par se débarasser de tous ces vieux foldats auxquels il étoit redefius LI. Applen V. vable de sa puissance, en leur donnant des terres & des établissemens dans toute l'Italie. Il les répartit felon Suetone en vingt huit colonies, où plus de

antiq. jure cent vingt mille Vétérans furent établis, Ital ch. 4. par ce qu'on voit dans les tables d'An-Dion Car-cyre. Après s'être ainsi acquitté de fius LV. est promesses, il forma en quelque

#### DE CÉSAR SECT. VII. 115

forte une nouvelle armée composée de Tasit. Auvingt cinq légions, & l'assujettit à des nature du gouvernement qu'il avoit projetté. Comme ces légions réparties dans les Provinces restoient constamment sur pied, Auguste établit une caisse milibraire pour sournir à leur entretien, & sui Les arrangemens pour remplacer toujours par des recrués, ceux dont le temps de servir étoit expiré.

Il paroit qu'au commencement, Auguste n'imposa pas d'autres noma aux nouvelles légions, que ceux qu'elles portoient depuis l'époque de leur création, ou selon l'ordre établi entre elles dans le temps qu'elles furent créées; de forte qu'il y eut de nouveau une premiere, une seconde &c. jusqu'à une vingt cinquieme légion (II). Mais comme il arrivoit souvent, des légions entieres périssant à la guerre, qu'on étoit obligé de les remplacer par d'autres & d'en augmenter quelque fois en même temps le nombre, dans l'une ou dans l'autre Province, il n'étoit plus

facile de les diftinguer par la feule époque de leur création, ou par leur ancienneté. C'est pourquoi on leur permit de prendre encore d'autres noms, tant des Empereurs qui les avoient levées, que des Provinces où elles étoient en quartier, fouvent même, de certains événemens qui leur avoient fait honneur (III).

Il v a d'ailleurs bien peu de rapport entre les légions de l'ancienne République & celles qu'Auguste & les Empereurs fuivans ont établies. Cependant les auteurs qui ont écrit sur cette matiere tachent presque tous de rapprocher l'histoire de ces dernières. des événémens qui regardent les légions des temps antérieurs. Wolffgang Lazius entre autres, qui passe pour avoir donné l'histoire la plus complete des légions, dans fon favant ouvrage fur la République Romaine ne fait que rapporter sans choix & sans dessein, tout ce que les anciens ont dit des légions; & lorsque Tite Live parle d'une dixieme ou d'une treizieme

#### DE CÉSAR SECT. VII.

dans le temps de la guerre Punique, il en fait l'application aux légions du même nom qui existoient du temps des Empereurs. Mais on fait affez que toutes ces légions furent licentiées à la fin de chaque guerre, & si on en leva d'autres à l'approche d'une nouvelle campagne, elles n'avoient de commun avec celles qui avoient autrefois servi la République, que l'honneur peutêtre, de se voir réunies sous les aîgles que les Portenseignes des anciennes légions du même nom avoient portées. Ainfi lorsqu'Auguste leva les légions dont il se servit pour remplacer la vieille armée, il put également en donnant Tecit. Ann. folemnellement l'aîgle à chacune, lui rappeller le fouvenir de ces braves légions, qui avoient autrefois combattu fous les mêmes Enfeignes. Mais ce rapport unique ceffa, lorsque plus d'une légion porta le nom de la premiere, de la seconde &c. comme on le voit & par l'histoire de ces temps, & par les Inscriptions.

# Notes & Observations.

#### (I) pag. 111.

Epith. Ann.

'cft dans une lettre de Pollion à Cice.
X. 33.

'orn que ces trois légions de Ventidius font nommées. Comme on trouvedans la quatorzieme des Philippiques, qu'une
feptieme légion étoit déja dans l'armée de
Hirtius, on a crû que c'étoit par la faute des
copifies qu'il étoit fait mention de deux légions du même nom, & en même temps
dans deux différentes armées. Mais la raifon que jen donne, concilie cette difficulté.

### (II) pag. 115.

Tacite fait le dénombrement des légions qui du tems de Tibere gardoient l'Empire, & ne les nomme pas en cette occafion. On voit encore dans tout le cours de son histoire, qu'outre les noms tirés des nombres ordinaux, elles avoient toutes déja des surnoms qui les distinguoient entre elles. C'est ainsi qu'il y avoit une Legio prima adjutrix, une Legio prima Italica, une Legio decima disféronte d'une Legio decima Italica &c. Les diverses expéditions & les guerres qu'on fit fous le long regne d'Auguste, avoient donné lieu à ces nouvelles dénominations, &

#### DE CÉSAR SECT. VII. 119

les rapports qu'eurent entre elles ces légions étant changés, il fallut bien, que le tableau général de l'armée ne présentat plus la suite des légions, telle qu'elle étoit du temps de leur création. Dion Cassius dit qu'Auguste LV. 15. de deux légions en fit quelquefois une, en l'appellant Gemina Gemella, ou Jumella, comme il y en avoit eu déja à l'armée de Pompée, & comme étoit la Decima, dont Cét G. Civ. le même auteur fait mention, & tant d'autres qu'on connoit par les inscriptions. Toutes les fois donc qu'on combinoit ainsi deux légions, il falloit nécessairement que le nom de l'une fut rayé de la liste, & que toute la fuite des légions fut alterée. Il ne nous reste pas assez de détails sur les guerres d'Auguste pour déterminer l'époque & les circonstances de ces variations.

#### (III) pag. 116.

Malgré tous les changemens arrivés à cet égard fous les regnes des Empereurs fuians, on pourroit faire l'histoire de ces legions, & la pourfuivre jusques vers le temps de la décadence de l'Empire. Ce travail feroit sans doute d'une grande utilité pour l'histoire & pour l'ancienne Géographie. On feroit sur tout un bon usage de cette quantité de pierres sépulchrales & d'auttes mo-

numens de ce temps, dont les inscriptions contiennent souvent, outre le nom & la charge du foldat ou de l'officier à la mémoire du quel elle est consacrée, le nom de la légion dont il étoit, avec toutes ses dénominations & d'autres particularités qui y ont rapport. En comparant ces indications avec le récit des historiens, on éclairciroit plufieurs circonstances relatives à ces légions qui ne laisseroient pas de répandre des lumieres sur toute l'histoire de ce temps. Il nous reste bien aufi, quoiqu'en petit nombre des inscriptions qui regardent les légions des tems antérieurs à la grande réforme faite par Auguste. Elles se distinguent par leur simplicité, & par le peu de détail qu'elles renfer-L'état incertain de ces légions & leur changement perpetuel de quartiers, sont causes que nous ne tirons pas des monumens qui nous en restent, les mêmes éclaircissemens que nous fournissent ceux des militaires dont le fort & le séjour étoient fixés du tems des Empereurs. Selon Muratori le Baron Bimard de la Bastie avoit formé le projet de composer une histoire des légions; personne n'étoit plus propre à un pareil travail, que ce savant Académicien.

Des légions prirent ainsi les noms des Empereurs comme Prima Tiberiaca, Tra-

#### DE CÉSAR SECT. VII. 121

jana, Macriniana, Flavia Conflantia, Maximiniana Thebworum prima, ou des provinces comme Legio prima Italica, Gallica, Hispanica, Africana, Ponnonica,
Moessica, Italica Voluntariorum, Mesopotamica, Armeniaca, Isaurica Sagittariorum, & Pathica prima; ou de quelques
événémens, comme Prima Adjutrix, Prima Minervia, Prima Antigua, Prima
Martia, Rapax, Fulminatrix, surquoi on
peut consulter l'ouvrage de Wolgang Lazus
de la Répub. Rom. Fulvius Ursinus, Spanheim & surtout, les tables des recueils d'Inferiprions de Gruter, Muratori, Reinesus des primas de l'Inferiprions de Gruter, Muratori, Reinesus des primas de l'In-

#### SECTION VIII.

Il nous reste encore à parler des médailles de la famille Antonia, sur lesquelles on voit d'un côté une galere avec l'inscription: Ant. Aug. III. vir R. P. C. & au revers l'aigle légionaire entre deux enseignes avec le nom de la légion. Le nom seul marqué par le chiffre (Leg. I. II. III. IV. &c.) fait toute la différence de ces médailles qui se

ressemblent d'ailleurs en tout. temps de Vaillant on en avoit affez trouvé pour en former une suite de vingt quatre légions exprimées de cette forte; & le recueil complet flattoit beaucoup les propriétaires des cabinets. Vaillant entrainé par sa passion pour l'étude numismatique s'en prévalut pour suppléer à un passage d'Appien dans lequel il est dit qu'Antoine Applea L. & Auguste s'étant réconciliés à Brin-V. de la G. Civ 709. des par l'entremise d'Octavie, ils étoient convenûs de lever chacun en Italie des nouvelles légions pour s'en fervir dans leurs guerres, l'un contre le jeune Pompée. & l'autre contre les Parthes. Comme l'historien ne détermine pas le nombre des légions que les Triumvirs avoient levées conformément à leur traité, Vaillant croit sur le témoignage de ces médailles qui ne font mention que de vingt quatre légions, avoir au moins découvert le nombre de celles qu'Antoine avoit formées. Les savans applaudirent à cette découverte quoique très peu fondée, vû

#### DE CESAR SECT. VIII. 123

qu'Appien dit lui même dans la fuite, L. V. de la qu'Antoine qui voulut en conséquence du traité lever des légions en Italie, se vit dans l'impossibilité de trouver des recruës à cause qu'Auguste y étant le maître, sur le prévenir partout où ses enrôleurs fe présenterent. plaintes qu'Antoine en fit, Auguste résolut de faire passer à son armée vingt Plut. Anmille légionaires que Plutarque réduit à deux légions. Ce récit est donc bien opposée à la prétendue armée de vingt quatre légions levées en Italie, felon Vaillant. L'armée qu'Antoine raffembla contre les Parthes, confistoit au rapport de Plutarque, en quatre vingt mille hommes d'infanterie légionaire, ce qui revient à seize légions, & lorsqu'il ramassa à la fin toutes ses forces à la bataille d'Actium, il eut dix Dion Cafneuf légions, outre quatre qu'il avoit fus L. ch. laissées sur les frontieres de l'Egypte. Plus. An-On trouvera peut-être que le nombre des troupes que j'indique moi même, se rapproche affez de celui que Vaillant déduit des médailles; mais que répon-

Thet Mo- droit-on à cette XVIIme légion de rel. Famil, Lybie, à la XXme d'Espagne & à la Ire & à la XIIme vieilles légions, dont les médailles, sans parler des vingt quatre, font encore mention. Non feulement Antoine n'avoit pas pour lors un si grand nombre de légions, mais il est certain qu'aucune de ces quatre légions nommées cy-dessus n'a été dans ce temps à l'armée d'Antoine. Toutes les vieilles légions retournerent avec Auguste en Italie, & y furent licentiées. Antoine n'en garda après la Appien L. bataille de Philippes, que fix qu'on tira même de l'armée de Brutus & de Cassius qui s'étoit rendue. Depuis ce tems Antoine n'eut ni le loifir ni l'occasion de faire reprendre les armes aux Vétérans de l'Italie, ni de se faire joindre par des légions d'Afrique ou Telles font les raifons d'Espagne. qu'on auroit alléguées pour réfuter le fentiment de Vaillant dans le temps que son ouvrage sur les medailles des familles Romaines parut. On n'auroit pas besoin de se servir aujourd'hui de

V. 672.

tant d'argumens, vû qu'on a déterré d'autres médailles de la famille Antonia fur lesquelles on trouve les noms de la XXVIme de la XXVIIme & méme de la XXXVIme légion; on peut à cet égard confulter le tréfor de Morel des familles Romaines, & le recueil des médailles du Cabinet de Vienne que Mr. Khell a publié depuis peu.

Il y a une maniere fimple & aifée de concilier ces médailles avec l'histoire. Nous avons dit qu'outre les douze légions d'Asie, César entretenoit vingt fept légions dans les Provinces d'Occident, & qu'incontinent après fa mort l'armée d'Occident s'accrut au nombre de quarante trois légions qui s'attacherent aux intérêts des Triumvirs. Parmi ces légions celles qui étoient composées de Vétérans reprirent leurs anciens noms & fe diffinguerent des autres qui étoient déja fur pied, & qui portoient les mêmes noms, par l'epithete Antiqua. Celles qui étoient levées en Espagne ou en Afrique, par le furnom de Hispanica &

de Lybica. Les légions qui n'étoient formées que de recrues suivirent, eû égard à leur dénomination immédiatement après celles qui subsistoient déja, & furent appellées selon l'époque de leur création, la XXVIII, la XXIX, la XXXme &c. Il y a dans le recueil de Fabretti une inscription qui fait mention d'une quarantieme légion d'Auguste (1).

Il falloit de grandes sommes d'argent non seulement pour entretenir un si grand nombre de troupes, tant qu'elles étoient fur pied, mais aussi pour donner à chaque légionaire les cinq mille deniers qu'on leur avoit promis après la victoire. chargé du foin d'amasser en partie en Asie & en Grece, l'argent nécessaire à cette dépense, en fit frapper de la

Appien V. monnoye à mesure qu'il lui fut fourni, & comme elle étoit uniquement destinée au payement & aux gratifications des légions, il fit marquer leurs noms pour figne de l'employ qu'on en devoir faire. Ce font donc les noms

#### DE CÉSAR SECT. VIII. 127

même des légions exprimés dans ces médailles, qui nous forçent à les reconnoître pour celles des Triumvirs qui avoient formé la grande armée, & auxquelles ils étoient redevables de leur puissance. S'il paroit extraordinaire de n'y pas trouver les titres des autres Triumvirs, on observera que l'honneur de mettre son nom & ses titres fur les médailles, n'étoit pas une marque d'une autorité exclusive, comme fous les Empereurs. Il dépendoit d'Antoine de marquer sa monnoye comme il le jugeoit à propos, & les autres Triumvirs en usoient de même.

Depuis que les vieilles légions furent licentiées, & que les Triumvirs fo formerent des armées à part, je ne doute pas, qu'ils n'aient impofé de nouveau, chacun à fes légions, des noms relatifs à l'état de leurs forces, & qu'il n'y eut des premieres, des fecondes &c. légions d'Antoine, différentes de celles d'Augufte qu'on indiquoit par les mêmes nombres comme nous l'avons vù dans

les armées de Céfar & de Pompée. Il est encore probable qu'Antoine à également frappé des deniers pour sa nouvelle armée, mais nous ne découvrons rien dans les médailles, qui nous mette au fait de cette disférence des légions par rapport à l'époque de leur création. Aussi cette connoissance feroit elle pour nous de peu d'importance, si nous manquions d'ailleurs d'autres détails.

## Notes & Observations.

## Section VIII.

(I) pag. 126.

Tabreni

'inscription est gravée sur le monument
d'un Edussus Centurion de la quaranCap. X. Ia- tieme légion d'Auguste. Centurio Leg.
set. a. 371. XXXX. Aug. Cafaris. Cette légion ne pouvoit pas être du nombre des quarante que les
Triumvirs avoient sous leurs ordres, parceque le nom d'Auguste n'étoit pas connû pour
lors, & on sait qu'étant réduites au nombrede vingt-huit, elles furent toutes licentiées.
L'armée qu'Auguste forma après la bataille
d'Actium

## DE CÉSAR SECT. VIII. 129

d'Actium ne confista selon Dion Cassius & Tacite qu'en vingt cinq légions, & il femble que le nom d'une XXXXme, suppose aussi l'existence de quarante. J'ai dit qu'on distinguoit les légions par leur ancienneté & que leurs noms exprimés par les nombres ordinaux', étoient relatifs à l'époque de leur Ainsi le nom de quarantieme créarion. légion marque qu'elle étoit une des dernieres qu'Auguste leva avant la bataille d'Actium. Comme il congédia après la victoire les Vétérans de toutes les légions, celle-ci étant recemment levée, n'eut point de nom particulier, & n'ayant encore aucun droit aux récompenses des autres, elle fut conservée sur pied, pour faire nombre parmi les nouvelles légions qui remplaçoient la vieille armée. Connuë donc autrefois fous le nom de Quarantieme, elle garda fon ancien nom quoique peut être seulement pour un certain temps, vû que ni Tacite ni aucun auteur n'en fait mention, & que nous ne la connoissons que par cette seule inscription \*).

L'empereur Trajan augmenta confidérablement l'armée qui passa pour lors le E

Grut, XIII. 3

<sup>\*)</sup> Cl. de Donius VI. pag. 225. la même infeription d'Edufius se trouve dans le recueil; mais la légion est nommée la XXXIme.

#### 130 MÉMOIR. SUR L'ARMÉE &c.

nombre de trente trois légions, comme on le voit par la lifte des légions dont les noms font gravés fur une petite colonne retrourut. 832. vée à Rome. La trentieme légion Ulpienne y eft nommée. Gruter & Muratori rapportent des inferiptions où l'on fait mention d'une trentecinquieme légion.

Fin.



## DISSERTATION

. SUR

## LE VRAI RAPPORT DES ANNÉES ROMAINES

AVEC LES

#### ANNÉES JULIENNES

POUR SERVIR D'ÉCLAIRCISSEMENT. A PLUSIEURS FAITS DE GUERRE ET AUTRES ÉVÉNEMENS ARRIVÉS DANS LES QUATRE DERNIERES ANNÉES QUI ONT FRÉCÉDÉ LA RÉFORME QUE FIT JULES CÉSAR

DU CALENDRIER.

ES anciens auteurs Romains n'ont pas eu l'exacitude des modernes pour les dates, & s'ils nous en ont confervé dans leurs écrits, la confuino du calendrier avant la réforme qu'en fit Jules Céfar, est cause que ces dates n'ont rien de fixe relativement aux faisons de l'année; de forte qu'on a souvent de la peine à ranger la suite des événemens avec toute la précision requise. L'en rie de donner à mon exposé des guerres de Cesar toute la clarté & tout l'interêt possible, m'a engagé à faire de nouvelles recherches sur

cet objet, qui est toujours très important dans un récit d'opérations militaires. Il clévrai que plusieurs savans en ont eléja traité, mais la diversité de leurs sentimens & souvent le peu de justesse de la plûpart de leurs décisions, me permettent de revenir aux médies questions. Le Journal suivi des événemens des quatre dernieres années qui ont précédé la résorme du calendrieret que j'ai annexé à cette dissertation, en prouvera l'utilité, & servira en même temps de preuve à ma supportation.

J'ai fuivi dans mon ouvrage l'époque de la fondation de Rome, qu'on nomme Varronienne; elle différe d'une année de celle que Scaliger a accreditée fous le nom d'époque Catonienne \*). Celle-ci est fondée principalement sur les tables de marbre trouvées à Rome l'an 1547 & transportées dans le palais du Capitole par ordre du Cardinal Alexandre Farnéle, ce qui les a fait appeller Fastes Capitolins. On sait que les noms es Magistrats, & les époques des guerres, des triomphes & autres évenemens remar-

<sup>&#</sup>x27;) Il y a encore d'autres opinions sur le commencement de l'époque Romaine; Mr. Boivin l'ainé en λ recueilli huit dans son mémoire sur l'époque de Rome insper parmi ceux de l'académic des inscriptions δ belles lettres Tom, Il, pag. 42.

#### AVEC LES ANNÉES JULIENNES. 133

quables depuis l'année de Rome 120 jusqu'à l'an 765 font gravés fur ces tables, & que des Savans distingués parmi les modernes, tels qu'Onuphrius, Pighius, Sigonius & d'autres se sont servis de ces précieux monumens de l'antiquité pour former d'après leurs indications la fuite des Confuls & toute l'ancienne chronologie de Rome. prétend que l'ordre des temps répond dans ces fastes au calcul de Caton l'ancien dont , Denis d'Halicarnasse dit, qu'il fut le premier qui après avoir confulté les régistres des Censeurs en déduisit la véritable année des premiers Confuls & de la fondation de Rome. Mais cette fupposition de ce savant est destituée de tout fondement, comme le pére Petau l'a très bien prouvé.

D'ailleurs ces tables de marbre n'ont pas été des monumens publics, dont l'autorité fut généralement reconnuë. Polybe, Tite Live & les autres historiens en différent en plusieurs points, & nous savons par Suetone, 17me chap que certain Grammairien, Verrius Flaccus des illustres avoit rédigé pour son propre usage les Fastes de Rome & qu'après les avoir fait graver sur des tables de marbre, il en avoit revêtu le pan d'une muraille de sa maison. On a crû que les débris de ces mêmes tables, qui sont au Capitole, font celles dont parle Suctone,

#### 134 RAPPORT DES ANNÉES ROM.

& plusieurs Auteurs modernes les appellent par cette raison, Fastes de Verrius.

L'époque de la fondation de Rome que Dans le vie Varron a débrouillée selon Plutarque, a plus de Romu de droit à nos suffrages. Ce Romain avoit

de droit à nos lufrages. Le Romain avoit étudié cette matiere avec une attention infinie, & ayant été à même de consulter les Annales des Pontifes, les Fastes & les autres monumens publics de son temps, il étoit par conséquent moins dans le cas de so tromper, que les auteurs modernes qui manquent do ces secours. On sait encore qu'il fut aidé des lumieres d'un habile mathématicien nom-le me Tarrutius, dont Ciceron ) parle com-

divinations

me Tarrutius, dont Ciceron \*) parle comme de son ami, & dont il evalte le grand mérite pour la chronologie. Selon Censorin auteur très instruir du 3me Siecle qui a adopté sa chronologie, Varron avoit déduit la suite des Confuls d'année en année & avoit poussé son travail & son exastitude jusqu'à compter même les jours. Mais rien ne prouve mieux la verité du système de Varron que le travail des assironnes qui ont calculé quelques éclipses dont les anciens auteurs

<sup>\*)</sup> L. Tarruius Firmanus familiaris noster inprimis Chaldacis rationibus eruduus, urbis etiam nostra natalem repetebat ab iis Pazilibus quibus eam a Romulo conditam accepimus, Romamque, cum in jugo esfet luna, condatam dicebat.

#### AVEC LES ANNÉES JULIENNES. 135

ont marqué l'année & la date, & dont on trouve que le calcul répond exactement à celui qui se fait d'après les années de l'époque De doctrina Varronienne, comme on peut le voir dans temporum l'ouvrage du Pere Petau.

L'objet de ma differtation n'est pas d'entaffer les différens argumens qu'on allégue ordinairement en faveur de l'époque de Varron. Il suffit d'avoir rendu raison pourquoi je l'ai preférée à celle de Caton ou plutôt à celle des Fastes Capitolins. J'ai été d'ailleurs dans la nécessité de débuter par l'exposé de l'ordre chronologique des années, avant . d'en expliquer la forme & la durée. Les écrivains modernes qui ont compilé l'histoire Romaine, comme Messieurs Cartrou, Rollin, le dernier auteur des annales de Rome & d'autres, suivent l'époque Catonienne & antidatent par conféquent d'une année les événemens; il n'est donc pas inutile d'en informer les lecteurs militaires qui consultent ces ouvrages, & de leur exposer la raison de cette différence de chronologie.

Selon le système de Varron la ville de Rome a donc été fondée à la fin de la quatrieme année de la fixieme Olympiade, sept cens cinquante trois ans avant la naiffance de Jesus Christ. La guerre civile éclata fous le confulat de C. Claudius Marcellus,

#### 136 RAPPORT DES ANNÉES ROM.

& de L. Cornelius Lentulus, l'année 705. de Rome, 49. ans avant notre Ere, & quatre ans & quelques mois avant la réforme du Calendrier. Ce font les dates de ces quatre années de la guerre civile dont je me suis proposé de déterminer le rapport avec celles des années Juliennes proleptiques, ou pour parler plus clairement avec les jours qui selon l'ordre des temps & des saisons se seroient suivis, supposé que le Calendrier de César eut eu déjà lieu.

Numa Pompilius changea la forme imparfaite de l'année Romaine que Romulus avoit introduite, & qu'on prétend fur le témoignage de quelques auteurs n'avoir été que de dix mois. Il la régla, felon l'ufage de ce temps fur le cours de la lune & la forma de douze mois, la plúpart avec la même dénomination, & dans le même ordre qu'ils ont aujourd'hui. La différence d'onze jours fix heures qu'il y avoit entre la révolution annuelle de la Lune & celle du Soleil, le fit, recourir aux intercalations à l'exemple des Grees & des Egyptiens, pour concilier fon année avec l'année folaire.

L'excédent d'onze jours & de fix heures de l'année folaire fur l'année lunaire, produit dans quatre ans le nombre de quarante cinq jours. Numa en forma deux mois intercalaires, l'un de 22. & l'autre de 23. jours, qu'on appella felon Plutarque Merkedonius, & intercala alternativement un de ces mois tous les deux ans, entre le 23. & le 24. Fevrier, de forte que les années Romaines étoient alternativement communes & intercalaires. Si le législateur Romain eut observé cet arrangement de son calendrier avec toute l'exactitude requise, les années auroient répondu tous les quatre ans au cours de soleil, & se seroient suivies réguliérement & sans confusion. Jules César n'auroit eû ni la peine ni l'honneur de réformer le calendrier. Mais soit ignorance, soit superstition, il arriva que l'année commune de Numa avoit un jour de plus qu'elle ne devoit avoir. L'année lunaire étoit de 354. jours, & celle des Romains de 355. jours. Ainsi au bout de quatre ans & après les deux intercalations, il y avoit un excédent de quatre jours & au bout d'un fiecle de plufieurs mois. Il réfulta encore de cet excédent de quatre jours dans quatre années Romaines sur quatre années solaires, que les saisons se seroient confondues & que Janvier auroit passé insensiblement de l'Hyver au Printems, du Printemps à l'Eté, & de l'Eté à l'Automne, si l'on n'y eut pas rémédié.

#### 138 RAPPORT DES ANNÉES ROM.

Pour prévenir ce désordre le législateur introduisit l'usage des intercalations extraordinaires dont la direction fut confiée aux foins du grand Pontife. Au bout d'un certain période & felon les circonssances, celuici avoit le droit de proposer à l'assemblée du peuple des intercalations nouvelles d'autant de jours qu'il jugeoit à propos, pour faire rentrer l'année dans sa marche régulière & conforme au cours du foleil. Au commencement les Pontifes s'acquitterent de leur fonction avec prudence & avec exactitude. mais dans les temps d'intrigues & de factions, le droit de disposer des jours superflus de l'année, devint entre leurs mains un reffort de politique, foit pour arrêter felon leurs intérêts les déliberations du peuple, soit pour prolonger les charges, foit pour favoriser Ainsi selon ces différentes les fermiers. vuës, tantôt ils négligerent entierement les intercalations requises, tantôt ils les accélererent sans s'attacher à des points fixes & à des époques réglées. Cette supercherie des Pontifes, est donc la véritable cause de la confusion qu'on trouve dans les historiens relativement aux dates qui ne répondent souvent, ni aux faisons, ni à la suite des événemens.

Jules Céfar grand Pontife lui même & trop puissant pour avoir besoin des artifices

de se prédecesseurs, crut qu'il étoit de l'intérét de la gloire de corriger ces abus, & de donner au peuple Romain un Calendrier permanent & raisonnable. L'année Romaine commençoit alors plusieurs jours plutôt qu'elle ne devoit commençer. César pour saire tomber le commencement de la nouvelle année au premier Janvier, laissa ces jours superflus se consommer dans l'année précédente, nommée par cette raison, l'année de consusion, & rétablit de cette maniere le rapport naturel entre les mois & les saisons.

Si l'on favoit précifement & à n'en pas douter, le nombre des jours intercalés dans cette occalion, & en même temps la forme des dernieres années qui ont précédé la réforme du Calendrier, il feroit très facile de déterniere exactement le rapport des dates de ces années que les auteurs ont rapportées avec celles de l'année Julienne. Mais les favans ne font pas d'accord fur ces deux objets, & l'Hiftoire de ces temps dont nous connoifons d'ailleurs plus de particularités & de détails que de toute autre hiftoire de l'antiquié, manque encore de cette clarté que l'exacte Chronologie pourroit lui fournir.

l'ai pris à tâche de prouver que les intercalations ordinaires des mois nommés Merkedonius, n'ont été interrompuës en au-

cun temps de la République, & encore moins dans les derniers temps: & de cette manier jétablira la forme & la durée des années que plusieurs auteurs ont contestées. Je prouverai ensuite que Jules César n'a intercalé que quarante cinq jours, non compris le mois Merkedonius, & qu'il n'en pouvoit intercaler d'avantage, vû que les jours surnumeraires n'excédoient pas ce nombre. J'ai dessi d'après ces éclaircissemens, le journal des quarte années de la guerre Civile qui précéderent la réforme du Calendrier, & j'ai trouvé dans la suite de ces événemens remarquables, la plus grande preuve de la vérité de mes affertions.

Lorsque pour conformer se années aux révolutions solaires, Numa introdussifi à l'exemple des Grecs, l'usage des mois intercalaires, il voulut leur assurer dans le Calendrier une place constante & invariable, comme aux autres mois. La régularité des Fêtes attachées à des faisons, la nécessité de confacrer certains jours aux entrées dans les premieres charges, & furtout l'ordre des travaux rustiques qui étoient alors un grand objet dans cet Etat naissant, exigerent cette attention du Législateur dont Ciceron sait l'eloge dans son second livre des loix. Dans ce dessein il ordonna l'intercalation réguliere

& alternative des mois, par une loi qui eut place parmi les loix royales. Les Decemvirs qui rédigerent dans la fuite le fameux Code des douze Tables & qui en connoissoient l'importance, la conserverent soigneusement, comme en font foi les fragmens qui nous font restés de ces loix. J'ai dit que par la forme du vieux Calendrier Romain l'année Civile avoit un jour de plus que l'année so-·laire, & que le Grand Pontife avoit le droit d'en disposer à son gré. Le Législateur auroit pû facilement corriger cet inconvenient, mais il paroit que c'est à dessein & par un motit de superstition, qu'il laissa à son année ce jour vague & furnumeraire. Les Romains attachoient à de certains jours une idée de fatalité qui nuifoit aux affaires qu'on entreprenoit ces jours-là même. Ainsi les iours de marchés ne devoient pas tomber aux Calendes, aux Nones ni aux Ides des mois; ni les grandes folemnités aux jours marqués dans leur histoire par quelque malheur infigne. En abandonnant ainfi la difposition de ce jour surnumeraire au soin du Grand Pontife, Numa lui ménagea le moyen d'éviter le concours de pareils jours, & aussi souvent qu'on dressa le Calendrier pour l'année prochaine, le Grand Pontife arrangea ce jour furnumeraire de la maniere la plus-

convenable à fon but, à peu près comme les Juis l'ont pratiqué pour éviter la concurrence des certaines fêtes, avec les nouvelles Lunes de Tisri & de Nisan.

Ouelques favans & entre autres Mr. de la Nauze dans son mémoire sur l'année Romaine infere dans le 25. Tome des memoires de l'Académie des Inscriptions & belles Lettres, ont confondû ces fonctions du Grand Pontife, en se persuadant qu'il avoit également le droit de toucher à son gré aux mois intercalaires, & que chaque fois qu'on les intercaloit, il en faisoit la proposition à l'assemblée du peuple. Ce sentiment n'est ni vraisemblable, ni appuyé sur aucun témoignage de l'antiquité. pas vraisemblable, parceque tout ce qui avoit été statué & confirmé expressément par les loix des douze Tables n'avoit plus besoin d'être ratifié de nouveau ni par un décret de peuple, ni par un Senatus Confulte. gislateur ne pensa pas non plus à affujettir l'arrangement des fêtes & l'ordre des mois au caprice de qui que ce fut. D'ailleurs les Romains attachoient tant de vénération à la forme de leur ancien Calendrier, que Céfar même ne s'avisa pas de changer l'emplacement des Nones & des Ides, ni le jour confacré au commencement de l'année, quelqu'envie qu'il en eut.

Il est encore vrai qu'aucun auteur ancien n'a jamais donné lieu à cette opinion. Macrobe & Cenforin font les deux ecrivains qui ont repandû le plus de lumiere fur cette matiere. Le premier s'explique fur le droit des Saturnal L. Pontifes de la maniere suivante. Ce jour I, ch. 12. surabondant de l'année, dont nous ayons parlé, restoit à la disposition de ceux qui avoient le soin des Fastes, pour l'intercaler lorsqu'ils le jugeoient à propos, pourvit qu'ils euffent l'attention de l'inférer entre la fete appellée Terminalia & le mois intercalaire, de façon que la tenuë des jours de marché, ne tombat pas dans quelque jour susped \*). Et lorsqu'il ajoute ensuite que la superstition avoit troublé & fait négliger toute cette intercalation, il en accuse les Pontifes qui avoient tantôt ajouté & tantôt retranché les jours, selon que leurs vuës intéressées le leur avoient diché. Cenforin Cenforin de s'exprime à peu près de la même maniere, die netali Les Romains, dit-il, avoient déja observé quelque temps les intercalations ordinai-

<sup>\*)</sup> Unde dies ille, quo abundare annum diximus. eorum (Pontificum) est permissus arbitrio qui fastis præerant, uti cum vellent, intercalaretur: dummodo eum in medio Terminaliorum vel mensis Interkalaris logerent, ut a suspedo die celebritatem averterent nundmarum.

res & alternatives des mois intercalaires avant de s'apperçevoir que l'année Civile surpassoit d'un jour l'année naturelle. Pour corriger ce défaut les Pontifes furent chargés d'y rémédier par une autre intercalation; mais dominés par des passions ou par des vues d'intéret, ils inférerent felon leur fantaifie, tantôt plus, tantôt moins de jours qu'il n'en falloit, & augmenterent ainfi la confusion au lieu de l'empecher \*). Dans tous ces passages rien ne fait entrevoir le pouvoir qu'on suppose aux Pontises d'altérer l'ordre des mois intercalaires ni le droit de les supprimer. Ils étoient seulement autorifés felon ces auteurs, à ranger ce jour furabondant comme ils le jugeoient à propos, & si Macrobe dit, qu'il y eut un temps où la fuperstition fit omettre cette intercalation, il etl évident que cette superstition

<sup>&</sup>quot;) Idizue diu facilum, priusquam fentiretur, anmos viviles aliquanto naturalbus effe maiores. Quad
delidum iu corrigeretur, Pontificibus datum eff negotium, eorumque arbitrio interkalandi ratio permiffa. Sed horum plerique, ob odium vel gratum,
quo quis magifratu citius abiret, dintiusve fungeratur, aut publici redentior ex anni magnitudine in luerò damove effet, plus minusve ex libidine interkalando rem fibi ad corrigendum mandatam, ultro
depravarunt.

n'a pû regarder les mois intercalaires, qui se fuivirent fans interruption pendant une longue fiite de fiecles & dans le même ordre que les autres mois de l'année.

Suctone appelle la prévarication des , Cafer. ch. Pontifes au sujet des intercalations, licentiam intercalandi, à la quelle il attribue toute la défectuofité du calendrier, mais on voit bien, qu'il n'étendoit pas cette licence jusqu'à celle de retrancher les mois intercalaires, parceque lorsqu'il fait mention des jours que César fit écouler dans l'année de confusion, il ajoute que ce fut indépendamment du mois intercalaire qui felon sa coutume, ex consuetudine, étoit dejà intercalé. Il n'auroit pû s'exprimer de cette maniere, si, comme le suppose M. de la Nause, pendant dix neuf ans qui précéderent la réforme du calendrier, on n'avoit intercalé ce mois, qu'une feule fois.

Il n'est pas douteux que dans les temps les plus reculés de la République, on n'ait observé scrupuleusement les intercalations préscrites par la loi des douze tables. Lorsque Caton donne des préceptes aux cultiva- De re ruteurs dans fon ouvrage de l'économie rurale, ficach CL. il en parle comme d'un usage essentiel & invariable. Il distingue mème le temps des travaux, selon que les années sont ou com-

Tome III,

1. 98. de munes, ou intercalaires. Les Jurisconsultes verborum alléguent une décision du même Caton par

alléguent une décision du même Caton par rapport aux jours du mois intercalaire, qu'il prétend étre aussi propres aux affaires que ceux des autres mois. Les jours que les Pontises intercaloient extraordinairement, surentegardés comme suspects & de mauvais augure; mais il est avéré par plusieurs passages des auteurs, & par les fastes capitolins, qu'on riompha dans le mois intercalaire, que les jours de marché y tomberent, qu'on entreprit des voyages, & qu'on y sit tous les actes de la vie civile aussi bien que dans les autres mois.

Les argumens que je viens d'alléguer prouveroient suffisment l'usage non interompú des mois intercalaires, conformément à la loi des douze tables. Mais l'auteur du mémoire sur l'année Romaine produit différens passages des anciens auteurs & s'appuye sur quelques circonstances de l'histoire & de la chronologie pour prouver que dans plusieurs occasions on s'est écarté de cer usage. Il suppose même comme une vérité incontestable que les magistrats en disposerent quelquesois selon leur fantaisse. P'examinerai donc les témoignages de ces auteura & j'espére montrer qu'on n'en a pas bien' compris le véritable sens qui loin de com-

battre mon sentiment, le favorise & le confirme.

Macrobe après avoir expliqué succinctement les différentes manieres d'intercaler chez les Romains, parle à la fin du chapitre de ceux qui les premiers en avoient introduit l'usage: Quelques uns, dit-il, en font honneur à Romulus, à Numa, à Servius Tullius; Tuditanus & Cassius tous deux anciens auteurs latins, prétendent que les Decemvirs qui avoient ajouté les deux tables aux autres, avoient aussi consulté le peuple fur l'intercalation; Fulvius autre auteur latin dit que le Conful Manius le fit peu de temps après le commençement de la guerre d'Etolie l'an de Rome 562. Mais Varron réfute ces écrivains, en produisant une très L'an de Ro vicille loi gravée fur une colonne d'airain du temps des Confuls Furius & Pinarius vingt & un an avant le Decemvirat. dans laquelle on fait déjà mention de l'intercalation. \*) Mr. de la Nauze employe ces

<sup>\*)</sup> Quando autem primo intercalatum sit varie refertur, & Macer quidem Licinius eius rei originem Romulo affignat. Antias libro Secundo Numam Pompilium sacrorum causa id invenisse contendit. Junius Servium Tullium regem, primum intercalaffe commemorat, a que & nundinas constitutas Vatroni placet. Tuditanus refert libro tertio magifiratuum

passages pour déterminer quelles années avoient été alternativement intercalaires & communes, & examine fi les Decemvirs avoient proposé l'intercalation dans les premiers ou dans les derniers mois de leur ad-Le réfultat de sa discussion lui ministration. fert de fondement pour tout son système. Mais il n'est pas douteux que la loi qui regardoit l'intercalation n'eut été comprise dans le nombre des autres Loix des douze tables, qui étant promulguées & exposées à l'examen du peuple, passerent dans les Comices par Centuries comme on le sait par Tite Live. Les auteurs que Macrobe cite, ne parlent donc pas ici d'un cas particulier d'une intercalation proposée au peuple pour certaine année, mais d'une loi générale sur cet objet, & de ceux qu'on en a cru les premiers auteurs. De sorte que ces passages ne prouveroient rien en faveur de l'opinion de Mr. la Nauze, fi elle n'avoit pas d'ailleurs

Decemviros, qui decem tabulis duas addideruns, de intercalando populum rogosse. Cassus costem serio intercalando populum rogosse. Fuluius autem id egisse Manium Consulem dicit ab urbe condita anno quingentessimo sexua gessimo secundo, initio mos bello Actolico. Sed hunc arquit Varro seribendo antiquissimam legem serio serio serio serio serio consultativa, cui mentio intercalarium adserbitutur.

de bons garans. Tite Live & Denis d'Halicarnasse qui ont traité le plus amplement l'histoire des Decemvirs n'en disent rien.

Dans le livre XLIII. chap. H. Tite Live marque qu'on avoit intercalé dans l'année 584. de Rome, sous le Consulat de Q. Marcius Philippus & de Cn. Servilius Capio, desorte, ajoute-t-il que le premier du mois intercalaire tomba au troisieme jour après la fete appellee Terminalia. On fait que les Terminales & le Regifugium étoient deux fêtes dans le calendrier Romain qu'on célébroit, la premiere le 23. & l'autre le 24. de Fevrier. Ce fut entre ces deux jours de fête qu'on plaçoit non seulement le mois intercalaire; mais aussi, lorsqu'aucune raison ne s'y opposoit, tous les jours extraordinaires que le Grand Pontife jugeoit à propos d'intercaler selon les circonstances. Live dit donc clairement, que le premier du mois intercalaire ne tomba pas cette fois comme de coutume au lendemain des terminales, mais au troisieme jour après la fête, parcequ'on avoit intercalé cette année là, deux iours. Hoc anno intercalatum eft. Tertio die post Terminalia Kalendæ intercalares fuere. Il est donc évident que Tite Live distingue cette intercalation extraordinaire de celle du mois intercalaire, qui resta invariable.

Le second passage, de Tite Live est au no: Postridie Terminalia intercalatum co anno: Postridie Terminalia intercalatum et anno: Postridie Terminalia intercalates fuerunt. On intercala cette annie: Les intercalaires furent le lendemain des Terminales. Les commentateurs ont tous manqué le sens de ces paroles. Plusieurs d'entr'eux ont prétendu que ce passage est mutilé, èt que le mot Kalendæ qu'on trouve dans l'endroit précédent, est omis ici par la faute du copiste. Dans cette supposition on s'étonne que Tite Live raconte ici une chose commune & connue de tout le monde, favoir que le mois intercalaire avoit commencé le lendemai de la stre des terminales. Dadwell

in Append, demain de la fête des terminales. Dodwell
sed praise. qui a le mieux connû la forme du vieux CaCundol. p. lendrier Romain, prétend que Tite Live rap-

lendrier Romain, prétend que Tite Live rapporte cette circonstance comme une chose remarquable, parceque toutes les fois qu'on intercaloit extraordinairement, le mois Merkedonius ne suivoit pas immédiatement la fête des Terminales, tandis qu'en cette occasion il l'avoit suivie, un ou plusieurs jours ayant élé insérés dans quelqu'autre mois, apparement pour empêcher qu'un jour de marché ne tombat dans un de ceux que Maerobe appelle des jours suspens. Mais on n'a que faire de toutes ces corrections & explications, si l'on admet simplement que les paro-

les du texte sont sorties telles qu'on les lit de la plume de Tite Live, vû qu'elles offrent un sens très clair & même très intéressant pour l'eclaircissement de toute cette matiere. Il est certain par les Fastes Capitolins & par la combinaison des années précédentes, que l'année dont parle l'historien, étoit une année commune, c'est-à-dire sans mois intercalaire. Tite Live dit cependant qu'on y avoit intercalé, & que les jours inférés avoient fuivi immédiatement les Terminales. est évident que l'auteur parle ici de l'intercalation extraordinaire d'un certain nombre de jours, qui s'étant accumulés peut-être depuis plusieurs années, avoient alors confondu les faisons & l'ordre des fêtes, que le Pontife laissa s'écouler cette année, d'abord après les Terminales, pour la redresser de la même maniere que César le fit avant la réfor-C'est pourquoi dit-il; me du calendrier. Postridie Terminalia intercalares fuere. Le lendemain des Terminales vinrent les jours intercalaires. Comme il ne s'agit pas ici du mois intercalaire, il ne pouvoit pas dire Calendæ intercalares comme dans le passage précédent. Si ce passage est mutilé, on foupçonneroit plutôt qu'il y manque le chiffre par le quel Tite Live auroit indiqué le nombre des jours intercalés.

ch. 15.

Lib. XLV. Ce même auteur raconte que l'année précédente les censeurs avoient demande à être continués dans leur charge pour une année & deux mois. Petentibus, ut ex inflituto ad farta teda exigenda, & ad opera quæ locaffent probanda, anni & bimenfis tempus prorogaretur, Cn. Tremellius Tribunus quia ledus non erat in senatum inter-Mr. de la Nauze à crû d'après Dodwell qu'on pouvoit conclure de cette indication d'une année & deux mois de l'année précedente, que l'intercalation dont Tite Live fait mention, étoit de deux mois entiers. Il est possible qu'un pareil nombre de jours surabondat alors dans l'année Romaine, mais les paroles de Tite Live ne le font pas entendre ici. Parceque comme Drakenborg l'a deja remarqué dans ses notes fur ce passage, le mot prorogare, ne sauroit jamais fignifier intercaler, ni quatorze mois, anni & bimensis tempus, deux mois dans l'année. Mr. de la Nauze étaye cependant fur ce passage son nouveau système de chronologie, & va encore plus loin que Dodwell en affurant que la prorogation que les censeurs demandoient, leur fut refusée; mais qu'on leur passa comme gratification l'intercalation de deux mois. De pareilles afsertions ne satisferont pas des personnes qui

lifent les auteurs avec attention, & qui en favent la langue. Il est d'ailleurs connû que les censeurs n'ont jamais eû le droit de proposer au peuple des intercalations, ni les tribuns celui de s'opposer aux propositions des Pontifes sur cet objet.

Le même auteur des mémoires fur l'an-Deaise'ilimée Romaine, prétend que d'abord après le Eireconfulat de Ciceron, on avoit brusquement siq. p. 133aboli l'usage d'inférer les mois intercalaires,
quoiqu'il y eut bien près de quatre siècles à
son avis, qu'on l'observoit religieusement.
Le fait seroit singulier & n'auroit pas du
échaper à l'attention des historiens. Mais
aucun d'eux ne l'a dit & les supputations de
chronologie par lesquelles on veut le prouver sont précaires, vû qu'elles sont sondées
sur des faits incertains & douteux, que l'auteur admet comme des principes incontesrables.

Il arriva l'an 701. de Rome que Pompée fut créé Conful dans le mois intercalaire, comme Afconius le dit expressément dans ses notes sur la Harangue de Ciceron pour Milon. De plus cette intercalation est attessée par Ciceron même qui éctivant à Atticus fait le dénombrement de cinq cens soixante jours écoulés depuis le meutre de Clodius arrivé 13, ad Atle XIII. Fevrier avant les Calendes de Fevrier usum.

E.V. e. 13. jusqu'an XI. avant les Calendes d'Août de ad Articum. l'année fuivante, lorsqu'il écrivit cette lette à Atticus. Ce nombre de jours exige nécessairement un mois intercalaire pour répondre à cet intervalle de temps. M. de la Nauze ne pouvant pas se resuser a cette évidence, admet de nouveau un mois intercalaire pour l'année 702; mais il le resuse aux deux années suivantes 704 & 706 qui selon l'usage & la loi auroient du être intercalaires,

On n'avoit jamais tant parlé à Rome d'intercalations qu'en 704. Ciceron étoit passé l'année précédente dans la Province de Cilicie dont le Gouvernement lui étoit échû. Il avoit grand intérêt à n'y rester que l'espace d'un an. D'un côté il craignoit un guerre dangereuse avec les Parthes qui étoient en armes. & dont les forces étoient bien supérieures à celles qu'on pouvoit leur opposer; d'un autre côté les affaires étoient si brouillées à Rome, qu'on se voyoit à la veille de grands événements. & comme il bruloit d'envie d'y avoir part, son éloignement lui paroiffoit insupportable. Malheureusement pour lui les intérêts de César étoient bien différens des fiens: Celui-ci vouloit être continué dans son gouvernement des Gaules pour s'y affermir & pour achever sa conquête. Dans cette vue fa faction qui étoit

déjà très puissante à Rome proposa de prolonger à tous les Gouverneurs de Provinces les années de leur administration: l'inquiétude que Ciceron en eut, fut extrême. Toute sa correspondance durant ce temps Lib. V. Ep. entre lui & Cœlius, Cassius & surtout Attisus, roule sur ce sujet .). Il leur recommande comme une affaire de la plus grande importance d'empêcher que son gouvernement ne soit prolongé au delà d'une année. Mais malheureusement pour lui Curion Tribua du peuple & Pontife en même temps, s'avisa alors, plutôt par forme que dans la vue précise de réussir, de proposer une intercalation extraordinaire d'un mois entier au delà de celui, qui felon l'usage devoit être inféré. Mais Ciceron craignit plus la prolongation de son gouvernement par rapport à l'intérêt que César y prenoit, que par Lib. V. Ep rapport à la proposition de Curion.

Enfin Ciceron fut raffuré fur ces deux objets par un Senatus Confulte en date du premier de Mars, portant que les gouverneurs feroient comme à l'ordinaire, relevés par d'autres à la fin de leur année. Son ami Coelius qui lui en envoya copie, l'informa

 <sup>\*)</sup> Il appelle la commission dont il chargeoit ses emis à set égard: tusteus «πείγγιλμα & clavus annuus.

en même temps, que Curion avoit échoué, eù égard à l'intercalation. Les circonstances de ces intrigues & de ce refus de Curion que Dion rapporte plus

amplement, ont donné lieu aux savans de

foutenir qu'on n'avoit pas même intercalé cette année le Merkedonius, comme on l'avoit fait constamment pendant plusieurs sie-Lib. V. Ep. cles. Mais Ciceron follicite fon ami Atti-. ad Accie. cus, d'employer tout son crédit & celui de ses amis pour obtenir, non qu'on s'écarte de l'ancien usage, mais qu'on observe l'ancienne forme de l'année fans y rien innover. Ilfud autem memento curare per te & per omnes nostros, inprimis per Hortensium ut annus noster maneat sua statu, ne quid novi decer-Et s'il foliicite enfuite si fortement fon ami Atticus à s'oppofer à l'intercalation, il n'est pas douteux qu'il ne parle de celle que Curion proposa extraordinairement & qui auroit prolongé si mal à propos pour lui, le temps de son administration. Ce fut certe incertitude de Ciceron fur l'issue de l'intrigue du Tribun, qui le fit s'informer fi fou-

Lis. V. Ep. vent à Atticus du jour où pourroit tomber 21. 44 Att une fête qu'on appelloit les Mysteres. S'il n'avoit été question que du Merkedonius ordinaire, l'ordre des jours ne pouvait lui être inconnu, soit que le mois sur intercalé, soit qu'il ne le fut pas. C'est cette même incurtitude qui lui fait accuser la reception d'une Lettre d'Atticus du 5, jour avant les Terminales, jour qui précédoit immédiatement le mois intercalaire, & dans les cas d'une intercalation extraordinaire, tous les jours que le Pontife jugeoit à propos d'inserer. Ciceron en choisissant ce jour fixe, data toujours bien sa lettre quelque parti qu'on eut pris à Rome.

Tout ee que je viens de produire des Lis. XL. cs.
Lettres de Ciceron est clairement expliqué
par le passage de Dion Cassius, que les savans
alléguent communément pour prouver la
non intercalation de cette année, quoiqu'il
soit propre à prouver tout le contraire.

Voici les paroles de l'auteur fidélement rendues d'après le texte grec: Curion ayant perdu bien du temps en vaines propositions, dont aucune ne pouvoit être aggréée, il sit semblant d'être sièché & proposa d'ajouter encore un autre smois par une intercalation extraordinaire, asin que sels oix pussent passer. Cela se pratique lorsque les circonstances l'exigent: mais alors le cas n'exissoit pas, comme il ne pouvoit pas l'ignorer étant lui même Pontise.). Dion ne pou-

<sup>\*)</sup> Συχνδυ εν ία τότη χρίνου άλλοτο άλλοια κακόξοιου Σετε μηθίν ιδυτών παράπαν αυφαθήνων καὶ έξέω Μένα άλλου

voit s'exprimer plus clairement pour faire entendre qu'il ne s'agissoit pas du mois intercalaire qui selon l'usage & la loi devoit être intercalé cette année. Il proposa dit-il d'ajouter encore un autre mois, tile pera imor Aπεμβληθόνης. Ni les commentateurs, ni les traducteurs n'ont fait attention au mot Intushangira. Le terme inseran fignifie entre autres choses intercaler. C'est en ce sens que l'ont employé Plutarque & d'autres écrivains; & c'est de cet maine qu'ont été faits exposintercalaire & expenses intercalation. Mais le verbe semplinas avec la particule in, fignifie Super-injicere, Surcharger, Superintercalare, & le choix de ce terme ne fauroit laisser le Lecteur indécis sur ce qu'on doit entendre par ann per un autre mois?" qui sans doute étoit un mois surajouré au mois intercalaire ordinaire qui devoit avoir lieu selon l'usage. S'il dit ensuite que cette intercalation extraordinaire se fait quelquefois en certaines occasions, mais qu'alors Curion savoit affez bien, étant lui même Pontife, qu'elle n'étoit pas de saison; on voit clairement que c'est qu'il distingue cette nouvelle intercalation propolée, de celle du webe rag avele vounderlag broughanderen. Tore bi lyfrrete piv Iránic ye und nabiner is louivest und latire euriffeiten denie nu aures lice merriote de bulcare.

mois intercalaire ordinaire dont personne n'auroit pû contester ni empécher l'intercalaion. On a donc eu bien tort d'alléguer ce passage de Dion pour prouver que l'infage d'intercaler alternativement l'année chez les Romains, avoit été interrompú quelquesois, parcequ'en l'expliquant selon son véritable sens il prouve précissement le contraire.

On abuse de la même maniere du témoignage de Macrobe, lorsqu'il dit qu'il y eut un temps où la superstition fut cause qu'on omit toute intercalation. L'auteur avoit parlé dans le Chapitre précédent du jour furnumeraire de chaque année qu'on avoit autrefois intercalé au bout de certaines époques, & dont il dit à présent qu'on en avoit négligé l'intercalation par un principe de snperstition. On remarquera que la superstition ne pouvoit pas proscrire l'usage d'intercaler alternativement le mois Merkedonius vû que depuis le temps de Numa & des Decemvirs il avoit eu lieu sans interruption. D'ailleurs Macrobe explique lui méme de quelle intercalation il parle, lorsqu'il dit dans le même passage, que les Pontifes ajouterent & retrancherent le nombre des jours dans l'année, fouvent pour le seul profit des fermiers, selon qu'il leur plut & sans avoir égard aux circonstances du temps,

Il me reste encore à examiner les supputations de chronologie par lesquelles le favant Académicien a voulu prouver l'omission des mois intercalaires en certaines années. Il prétend que depuis le temps, des Decemvirs l'an de Rome 303, jusqu'à l'an 565. dans un intervalle de deux cens soixante ans, on n'avoit pas rémédié aux défordres que devoit produire dans le vieux Calendrier, le jour que l'année Romaine avoit de plus que l'année solaire, de sorte qu'il en étoit résulté un changement, qui avoit fait passer Janvier d'une saison à une autre, de l'hyver au Printemps, du Printemps à l'Eté & ainfi. du reste. Cette prétendue irrégularité du Calendrier auroit été cause qu'au bout de ces deux cens soixante ans, précisément un pareil nombre de jours auroit poussé en avant Janvier & les autres mois. L'auteur trouve dans ce renversement des mois la véritable raifon des différens changemens qu'on obferve par rapport au temps auquel felon Tite Live les Confuls & les autres grands Magistrats sont entrés en charge. Comme ce fut pendant long temps, l'hyver qu'on deffina à cette solemnité & que les mois d'hyver tomboient successivement au Printemps, à l'Eté & à l'Automne, il fallut anticiper l'inftallation des Confuls sur les mois mois & commencer l'année civile dans des mois antérieures, à mesture que Janvier passa dans d'autres faisons.

La découverte feroit d'autant plus intéressante qu'il paroit que Tite Live méml'auroit ignorée, parcequ'en rapportant ces changemens il en donne de tout autres caufes. Mais supposé que ce silence de Tite Live ne fut pas une preuve assez for contre cette hypothese, je ne vois pas comment on pourra la concilier avec tant d'autres témoignages des anciens, qui la détruisent ouvertement.

L'habile Académicien s'appuye à l'exemple de Scaliger & de Petau fur l'Éclipse folaire que Tite Live dit être arrivée l'année de Rome 574, fous le Consulat de L. Scipion, le 5, avant les Ides Quintiles ou le 11. Juillet Romain, & que nos calculs d'Astronomie font voir que c'est celle de 14. Mai Julien, 190 ans avant notre Ere. On a conclu de cette différence qui est presque de quatre mois, & qui se trouve entre ces deux dates, qu'il y eut si peu de rapport dans ce temps, qui est celui des guerres Puniques, entre les saisons & les mois du Calendrier, que le jour du nouvel an, ou le 1. de Janvier feroit alors tombé au milieu de l'Eré le 25. d'Aout. M. de la Nauze Tome III.

fonde sur cette double date une grande partie de son systeme, & la regarde comme le premier caractere de tems sur & incontestable de toute l'histoire Romaine.

Mais ne feroit - on pas autorife à revoque ne doute l'exaĉitude de Tite Live dans l'indication de la date de cette éclipse solaire, ne le soupconeroit - on pas de l'ávoir confondue avec une autre qui eut lieu l'anncé sitivante; lorsqu'on voit d'ailleurs quo les caracteres du temps qu'il indique en rapportant les événemens de la seconde guerre Punique, répondent asser bien aux faisons & à la suite naturelle des mois dans l'année, & qu'ils ne prouvent rien moins que ce prétendu dérangement du Calendrier qu'on déduit de la double date de l'éclipse?

Tite Live s'exprime ainsi au commencement du 22 Liv: Jam ver appetebat, cum Annibal ex hibernis mouebat: Le Printemps approchoit déja quand Annibal quitta ses quartiers d'hyver; & il ajoute. Per idem tempus Cn. Servilius Romae Idibus Martiis Magistratum iniit: Dans le même temps C. Servilius entra en charge à Rome le 15 Mars. Selon M. la Nauxe ce. 15 Mars de l'année 537 de Rome servit tombé au 2, Novembre: mais qui ne voit que Tite Live assigne ici au Printemps le

mois qui lui convient & qu'Annibal ne quitta pas ses quartiers d'hyver au mois de Novembre?

Je me dispense d'alleguer d'autres exemples que combattent formellement ce desordre extraordinaire des mois. On en trouve un grand nombre dans la lettre d'Ismael Bullialdus à Jean Frederic Gronovius inserée dans le 7. volume de l'édition de Tite Live que Drakenborg a publiée. Il s'ensuit donc que la methode de M. de la Nauze qui se sond en partie sur ces circonstances, n'est ni sure, ni fort propre à fixer les époques. Cependant il y a encore d'autres raisons qui en prouvent l'insussificance.

Le même Tite Live expose les mésures que Numa, lors de la formation de son nouveu Calendrier, avoit préscrites pour empêcher que le jour sur partier dans chaque année, ne troublat le rapport nécessaire entre les années communes & les années solaires. Il dit que ce législateur avoit fixé un période de vingt quatre ans, au bout desquels moyennant les intercalations des mois, & la juste dispensainon des jours superflus l'année Romaine a du répondre au cours de Soleil. Voici les paroles de l'auteur: Atque omnium primum ad cursum Lunæ (Numa) in duodecim menses describit annum, quem

(quia tricenos dies singulis mensibus Luna non explet, desuntque dies solido anno qui fossituidi circumagitur orbe) intercalaribus mensibus interponendis ita dispensavit, ut Tue Live IV. & vigesimo anno ad metam eandem solim: lis, unde orse essenti, plenis annorum ominum spatiis, dies congruerent. Macrobe Ch XIII. fert de commentaire à cet expose, en expliquant saigneusement la maniere dont on s'y prit à l'exemple des Grecs, pour faire écouler ces 24 jours sopersitus dans l'intervalle d'autant d'années. Il conste donc que les Romains n'ont pas negligó de rémédier au défordre que ce jour surabondant en chaque année auroit cause dans une longue suite de

temps, & que ce déplacement des mois dont Mr. de la Naure trouve la raison dans l'opiniatreté des Romains, à laisser subsister régulierement ce jour dans leur calendier, est imaginaire ou au moins très exagéré.

Ciceron dans ses livres des loix qu'il avoit composés avant la résorme de l'année faite par Jules César, exige d'un législateur une attention particuliere pour le calendrier & pour les intercalations, afin que le cultivateur soit en état de disinguer le temps de son travail & que les facrissices pour les jours de sêtes puissent se faire dans leurs faisons. Numa y avoit s'agement pourvé, dit -il,

& ce ne fut que dans les temps possérieurs que les Pontifes le négligerent. Il est donc évident que dans les premiers temps de la République, on ne perdit pas de vui les intercalations nécessailons, de que ce ne sut que lorsqu'il y eut des fermiers, de que les Pontises abulerent des droits de leurs charges, qu'on s'avisat de brouiller de d'intervertir l'ordre des jours.

L'usage d'intercaler un jour aussi. soudes ou au Nones du mois: cet usage dis-je attesté par Macrobe & qui a du souvent avoir lieu, combat également la prétenduré régularité du calendrier, & l'alteration extraordinaire des mois qui en servir resultée.

Caton qui mourut vers l'an 604 de dans son ouvrage sur l'agriculture qui nous est parvenu, l'ordre naturel des mois de son temps. C'est pourquoi le savant Académicien ne pouvant se restiter à l'evidence, raméne par son calcul l'année de Caton à son véritable rapport avec l'année solaire. Mais est-il probable que ce vieux Romain, témoin d'un renversement si prodigieux du calendire, ayant à parler des travaux rustiques attachés régulierement à chaque mois, n'eut pas sait des exceptions pour le cas où les

mois n'auroient pas répondu aux faisons; vû futtout qu'il pousse l'exactitude au point de faire une distinction entre les travaux. des années communes & ceux des années intercalaires.

Il est donc bien plus probable que ce siut la République, lorsque les loix étoient en vigueur, & que les premiers hommes d'état exercoient l'agriculture, qu'on observa les intercalations préscrites & alors nécessaires pour faire tomber les mois dans leurs faisons. Pai déja dit que Ciceron l'atteste expressement en attribuant les désortes du calendrier à la prévarication des Pontifes dans les temps posterieurs, & à cet égard le témoignage de Ciceron prévaut inconsessablement sur celui de l'Académicien.

Tous ces argumens que je viens d'alleguer prouvent de concert & incontellablement, que l'intercalation alternative & réguliere des mois nommés Merkedonius, n'a été interrompuë en aucun temps de la République, depuis l'époque des loix des XII. tables jusqu'à la réforme du Calendrier, & que toutes les intercalations extraordinaires dont l'histoire fait mention, ne regardent que les jours furnumeraires, qui,par l'excédent d'un jour par an s'étoient multipliés au point de

troubler le rapport naturel entre les mois & les faisons.

Après avoir revendiqué ainfi les mois intercalaires que plufieurs favans ont prétendu retrancher des demirers années de la République, & établi de cette maniere la forme & la durée de ces années, il me refle encore à déterminer-le nombre des jours que Céfar fit écouler dans l'année de confusion pour pouvoir marquer avec précision le rapport des dates indiquées par l'histoire, avec celles de l'ère Julienne.

L'opinion commune est que César intercala dans cette année de confusion, outre le mois intercalaire, soixante fept jours. Cenforin & Macrobe le difent expressément, & Suetone sans indiquer le nombre de jours, marque seulement que cette année avoit été de quinze mois. Mais Dion Cassius soutient qu'on s'étoit trompé sur le nombre des jours intercalés alors, & qu'il n'y en eût que quarante cinq d'inserés au delà du mois intercalaire ordinaire. L'autorité de Dion Cassius balance rarement celle des autres, écrivains. Mais ici il parle en homme instruit, qui après avoir bien examiné sa matiere prononce hardiment sur la méprise des autres, & on ne fauroit nier que par sa charge de Senateur il ne fut plus en état que Ma-

crobe & Censorin d'en parler pertinemment. D'ailleurs le témoignage de Suetone qui donne quinze mois à l'annéo de consusion, ne détruit pas son sentiment, parceque quarante cinq jours qui furent intercales avec la Merkedonius ordinaire, composent précifement trois mois intercalaires tels qu'ils étoient en usage.

Cependant rien ne prouve mieux la vétité du fentiment de Dion Cassius & le nombre de quarante cinq jours au licu de soixante sept intercalés par César, que l'histoire même & la supputation des dates que les àuteurs nous ont laissées des événemens do ce temps, parcequ'en effet il n'y avoit que quarante cinq jours de superflus, outre le mois intercalaire que César auroit pû intercaler, pour ramener à sa séguime place le premier Janvier de la nouvelle année.

Il est important en matiere de chronologie, de rencontrer dans les anciens auteurs les dates de ces événemens naturels & invariables dont on peut fixer par le calcul les jours & les mois selon notre Ere proleptique, comme sont les Eclipses, les solstices & les Equinoxes. Ces doubles dates clairement énoncées, nous servent alors de points fixes pour constater de combien de jours l'année Romaine s'étoit écartée de l'année solaire.

Si donc Ciceron date une Lettre à Atticus Lib X 17. du XVII. Kal. Junii ou le 16. Mai Romain dans laquelle il parle de l'Equinoxe du printemps nouvellement passé, & qui par le mauvais temps qu'il avoit ammené l'empêcha de s'embarquer, on voit qu'il y a cinquante quatre jours de passés depuis le 20. Mars jour de l'Equinoxe jusqu'au feizieme Mai, dont il date sa Lettre. On observera que le mauvais temps dont Ciceron se plaint avoit deja duré quelques jours après l'Equinoxe. Ae-, quinodium nos moratur quod valde perturbatum erat, de forte que le nombre de ces jours superflus qui infectoient alors le Calendrier, se réduit aisément à celui de quarante cinq que César sut obligé de retrancher dans la fuite. Si nous antidatons avec le favant Usserius la Lettre de Ciceron de soixante sept jours, il en résulte que ce seroit le 2. de Mars Julien qu'elle auroit été écrite, dix huit jours avant l'Equinoxe, ce qui prouve évidemment que Dion Cassius avoit raison de taxer d'erreur les auteurs qui augmentoient de 23. jours le nombre de ceux que Céfar avoit intercalés. Suivant M. de la Nauze la Lettre de Ciceron étoit datée du 16. Avril Julien, vingt fix jours après l'Equinoxe. Ce calcul ne peut pas non plus être juste, vû que Ciceron parle de cet Equi-

noxe orageux comme d'un temps qui à peine étoit passé. Equinodium nos moratur, quod valde perturbatem erat. La date du vingt cinquieme Mars que j'ai indiquée dans mon journal, & qui résulte d'un calcul simple & fondé fur les témoignages des anciens, concilie ces difficultés & répond parfaitement au sens des paroles de cette Lettre. M. Samuel Petit de même que M. de la Nauze s'est persuadé que les quarante cinq jours que Céfar fut obligé d'intercaler, s'étoient accrûs par l'ommission de deux mois intercalaires dans les quatre dernieres années; mais ce passage & plusieurs autres prouvent à ne pas en douter, que les jours superflus dans l'année avoient déja mis la confusion dans le Calendrier Romain avant ces dernieres années, & que l'intercalation alternative des mois n'a jamais été interrompuë

Le jour de la bataille de Pharfale que le vieux Calendrier dans le 1st Tome des inferirptions de Muratorius place aux cinquiemes Ides d'Août, ou au neuvieme de ce mois, prouve avec la même évidence qu'il n'y eut que quarante cinq jours d'intercalés par Céfar. Selon nôtre calcul ces cinquiemes Ides d'Août reviennent au 2. Juin de l'année folaire, quarante un jour avant la date indiqée par le vieux Calendrier. On

verra dans le journal ci-joint, de quelle maniere le nombre de ces jours s'est accru jusqu'à celui de quarante cinq que César avoit à faire écouler dans l'année de consusion. Cette date du 28. Juin répond à toutes les circonstances de la bataille: Mais si vous antidatez cet événement avec Usserius de soixante sept jours, il en resultera le troiseme Juin; jour qui précéde le temps où la motisson se fait en Thessalle, tandis qu'il est certain que la bataille s'est donnée quelques jours après la recolte, comme on peut le voir dans le journal annexé.

Le favant Ufferius a exposé la suite chronologique des principaux événemens de l'hiftoire Romaine, & à tâché de déterminer quant aux dernieres années de la République, le rapport des dates de l'année Romaine avec , celles du calendrier Julien. Mais comme il antidate les événemens de 67. jours suivant Macrobe & Cenforin, il en réfulte que plusieurs circonstances, surtout des faits de guerre, ne répondent ni aux faisons ni aux autres caracteres de temps que les écrivains en rapportent. Il seroit inutile de répéter ici les différens exemples que Mr. de la Nauze en a allegués. On voit toujours clairement que sa maniere de compter recule trop les événemens, pour avoir

admis plus de jours furnumeraires qu'il n'en falloit.

En conservant aux années les mois intercalaires selon l'ancienne coutume des Romains, & en suivant l'opinion de Dion Cassius sur le nombre des jours intercalés par Jules Cesar, j'ai été en état de concilier toutes les difficultés dont on étoit embarassé. Le Journal que j'ai dresse suivaires, en fert de preuve.

Larsqu'an continue à supposer de la maniere que j'ai fait dans mon journal, le rapport entre les jours du vieux & du nouveau calendrier, on voit en remontant aux temps anterieurs à ces quatre années, le commencement des années Romaines s'éloigner de plus en plus de celui des années Juliennes. Mais il faut renoncer à toute idée de régularité du calendrier pour ces temps qu la licence des Pontifes altéroit en cent occafions l'ordre des jours, sans avoir besoin de toucher aux mois intercalaires. Il est certain que dans un temps, les jours se rapprochoient de leur ordre naturel & que dans un autre, ils s'en éloignoient de nouveau. L'histoire ne nous a pas conservé les différentes opérations de ces Pontifes, qui avoient caufé ces variations.

l'admire cependant l'ingénieux travail du favant Mr. la Nauze, qui a entrepris de





rendre raison des changemens successifs de l'ancienne année Romaine en cherchant dans toute l'histoire les circonstances qui avoient quelque rapport à sa supputation. Mais je vois avec regret qu'il s'est chargé d'une tache qu'aucun mortel ne remplira. On compte depuis le Decemvirat jusqu'à la réforme de l'année par Jules Céfar, quatre cens cinq ans & par conféquent autant de iours furabondans en chaque année, qu'il en falloit pour altérer l'ordre des jours & des mois, furtout si l'on réfléchit à la supercherie des Pontifes, qui au lieu de rectifier l'année, abuserent du droit de leur charge, pour en augmenter la confusion, sans obferver ni regles ni principes. On conçoit manc bien la cause des irrégularités du vieux calendrier, mais il fera très difficile d'en rendre compte, ou d'en fixer exactement les époques.

Cenforin dit que Varron ayant comparé les époques des différentus villes & discuté avec une grande fagacité toutes leurs difficultés, étoit à la fin parvenû à rendre la chronologie fi claire & fi nette, que depuis le temps de la premiere Olympiade qu'il, appelle hiftorique, on voyoit les années & les jours même, fe fuccéder dans un ordre admirable. Il n'est pas étonnant que le la-

borieux Varron ait pû debrouiller la Chronologie d'une maniere aussi complete que Censorin le dit, parcequ'il étoit à même de puiser dans de bonnes sources, de consulter les archives des familles & les monumens publics, qui existoient de son temps. intercalations arbitraires même, qui avoient fi fortement embrouillé l'ordre & la fuccession des temps, aussi bien que celles qu'on fit avec connoissance & selon les regles, étoient également confignées dans les annales des Pontifes, de sorte qu'avec tous ces secours qui étoient à sa portée, il pouvoit mieux que tout autre ne l'a pû depuis, voir clair dans ces obscurités: mais depuis que ses livres se sont perdûs, aussi bien que les principales fources où il avoit puilé, nous nous flatterions envain de parvenir dans nos. recherches chronologiques à ce degré d'exactitude, qu'il avoit atteint.



# TABLE DE RAPPORT

LES JOURS DU CALENDRIER RO-MAIN ET CEUX DE L'ANNÉE SOLAIRE OU DE L'ANNÉE JULIENNE PRO-LEPTIQUE.

L'an 705 de Rome,

50 ans avant la naissance de J. C.
L'an de monde 3935.

C. Claudius Marcellus,

L. Cornelius Lentulus, Confuls

Cassar, Distator I.

## Januarius.

| 7 |   | Maiend. |   | 12 Novembre                                       |
|---|---|---------|---|---------------------------------------------------|
| 2 |   | IV      | - | 13 de l'année                                     |
| 3 | _ | III     |   | 13 de l'année<br>14 Julienne 50<br>4 ansavant no. |
| 4 |   | prid.   |   | 15 tre Ere.                                       |
| 5 |   | Nonz '  | - | 16                                                |

<sup>7 —</sup> VIII — 1

#### Januarius.

|      |   |       |   | \           |
|------|---|-------|---|-------------|
| 9    | ٠ | v     |   | 20 Novembre |
| 10   |   | IV    | - | 2 T         |
| 11   |   | III   |   | 21          |
| 12   |   | prid. |   | 23          |
| 13   |   | ldus  |   | 24          |
| 14   |   | XVII  |   | 25          |
| 15   |   | XVI   |   | 26          |
| 16   |   | XV    |   | 27          |
| 17   | - | XIV   | - | 28          |
| 18   |   | XIII  |   | 29          |
| 19   |   | XII   |   | 30          |
| 20   | - | XI.   | - | 1 Decembre  |
| 2, 1 |   | Z     |   | 2.          |
| 22   |   | IX    |   | 3 -         |
| 2 3  | - | VIII  |   | 4 .         |
| 2.4  |   | VII   |   | 5           |
| 25   |   | VI.   |   | 6           |
| 26   | - | V     |   | 7.          |
| 27   |   | IV    |   | 8           |
| 28   | _ | ш     |   | 9 .         |
| 2.0  | _ | prid. |   | 10          |

#### Februarius.

| τ |   | Kalend. | _ | 11 |
|---|---|---------|---|----|
| 2 | - | IV      |   | 12 |
| 3 | / | ш       |   | 13 |

#### Februarius.

|        | T.  | evruar | - 44 | 5. |                 |
|--------|-----|--------|------|----|-----------------|
| 4      |     | prid.  |      | _  | 14 Decembre.    |
| 5<br>6 |     | Nonz   |      | _  | 15              |
| 6      |     | VIII   |      | _  | 16              |
| 7      |     | VII    |      | _  | 17              |
| 8      |     | VI     |      | _  | 18              |
| 9      |     | V      |      | _  | 19              |
| ı o    | · — | IV     |      |    | 20              |
| 11     | _   | Ш      |      | _  | 2.1             |
| 1 2    | _   | prid.  |      | _  | 22              |
| 13     |     | Idus   |      | _  | 23              |
| 14     | _   | XVI    |      |    | 24              |
| 15     |     | XV     |      | _  | 25              |
| 16     |     | XIV    |      | _  | 26              |
| 17     | -   | XIII   |      | _  | 27              |
| 8 1    |     | XII    |      | _  | 28              |
| 19     |     | XI     |      |    | 29              |
| 20     | _4  | X      |      |    | 30              |
| 2 I    |     | IX     |      |    | 3 I             |
| 2.2    | _   | VIII   |      |    | 1 Janvier       |
| 23     | _   | VII    |      |    | 2, 49 ans avant |
| 24     | _   | VI     |      | _  | 3 notre ere.    |
| 25     |     | v      |      |    | 4               |
| ĹĠ     |     | IV     |      | -  | 5               |
| -7     | _   | Ш      |      | _  | 6               |
| ,      |     |        |      |    | -               |

#### JOURNAL

des principaux événemens arrivés les quatre dernieres années avant la réforrie du Calendrier & rapportés aux dates du nouveau Calendrier.

Kal. Januar, ce 12. Novembre. Senatus-confulte par lequel on déclara à Jules Céfar, qu'on le traiteroit en rebelle s'il ne congédioit pas l'armée. Ce Senatus-confulte fut le fignal de la guetre civile. Céfar comment. de la guetre civile l. 1. ch. 3, Ciceron dans la 2de Philippiq. Dion Caffius lib. XLI. au commencement.

Prid. Non. Jan. ce 15. Novembre.
Ciceron de retour de la Cilicie vint à
Rome. Cic. Epifi. Famil. liv. XVI. ep. 14.
VIII. Id Jan. ce 17. Novembre.

Senatus-consulte par lequel on enjoignit aux Consuls, aux Préteurs, aux Tribuns de peuple & aux Consuls actuels, de prendre garde qu'aucun mal n'arrivat à la République. César de la guerre civ. 1. 3. Cicer. ep. fam. liv. XVI. ep. 2.

Id. Jan. ce 24. Novemb. Céfar parti de Ravenne passa le Rubicon, & alla sans délai à Rimini, où il trou-

va les Tribuns du peuple, qui s'étoient enfuis de Rome après le Senatus-confulte.

Le Pere Petau met ce, fait au XIV. Kal. Febr. le 29 Novembre. Mais on voit par Pép. 12. du VIIme liv. à Atticus, que Ciceron quitta Rome ce jour la, & que Pompée étoit parti avant lui; tandis que Céfar dir qu'on ne prit la réfolution de s'enfuir de Rome que sur le bruit de sa marche par le Picentin. Il faut donc que son passage du Rubicon ait précédé le départ de Ciceron. César de la guerre civ. L. 14.

XV. Kalend. Fevr. ce 27. Novemb. Pompée s'enfuit de Rome, fuivi bientôt des Confuls & des Sénateurs. Cic. ep. ad Attic. liv. 7. ep. 10. 11. 12. 13 &c.

XIV. Kalend. Febr. ce 28. Nov. Ciceron partit de Rome liv. 7. ep. 12. d Attieus.

IX. Kalend. Febr. ce 3. Decembre.
Labienus ayant quitté César, vint à
Theanum où étosent alors Pompée & les
Consuls. Cic. sp. 13. liv. 7. à Atticus.

VI. Kal. Febr. ce 6. Decembre.

Ciceron vint à Capoue, où il dut avoir le commandement. Il y trouva déja les Confuls & d'autres Sénateurs. Cie. ep. 15. lib. 7. à Attieus.

## XIV. Kal. Martii ce 26. Dec.

César arriva àvec ses troupes à Corsinium où il s'arrêta sept jours avant de prendre la ville. Cés. de la guerre civ. I. 23.

X. Kalend. Mart. ce 30 Decemb.

Pompée étoit à Canusium, d'où il partit le 2. de Janvier Julien. Cic. ep. 13. liv.
8. à Attieum.

VIII. Kalend. Mart. ce .1 Janvier.

Céfar prit Corfinium & se mit en marche sans s'arrêter pour suivre Pompée, qui le même jour étoit parti de Canusium.

paroit par les fastes d'Ovide qu'après la réforme du calendrier elle sut renvoyée au XI. avant ces Calendes, trois jours plutôt.

V. Kalend. Mart. ce 4. Janvier.

Pompée arriva à Brindes où il se fit suivre par les troupes, qu'il avoit assemblées. Ciceron ep. 9. liv 9. d Atticus.

| Martius. |   |         |  |   |  |  |
|----------|---|---------|--|---|--|--|
| 1        |   | Kalend. |  | 8 |  |  |
| 2        | - | · VI    |  | 9 |  |  |
|          |   | **      |  |   |  |  |

|     |    | Martin | ts.              |     |      |        |
|-----|----|--------|------------------|-----|------|--------|
| 4   | _  | IV     |                  | 11  |      |        |
| 5   | -  | ш.     | . —              | 12  |      |        |
| 6   |    | prid.  |                  | 13  |      |        |
| 7   | _  | Nonæ   |                  | 14  |      |        |
| 8   | _  | VIII   |                  | 15  |      |        |
| 9   | _  | VII    | _                | 16  |      |        |
| 10  | _  | · VI · | -                | 17  | -    |        |
| 11  |    | V      | _                | 18  | n- ~ |        |
| 12  | _  | IV -   |                  | 19  | -    |        |
| 13  | _  | Ш -    | <b></b> ·        | 20  |      |        |
| 14  | _  | prid.  |                  | 2 I |      | 17     |
| 15  | _  | Idus-  | -                | 22  |      |        |
| 16  | _  | XVII   | _                | 23  |      | ` ;    |
| 17  | _  | : XVI  | <u> </u>         | 24  |      |        |
| 18  | .— | . XV - | -                | 25  |      |        |
| 19  |    | > XIV  |                  | 26  |      |        |
| 20  |    | XIII   |                  | 27  |      |        |
| 2 I | _  | XII -  | <del>_</del> ; , | 28  |      | 1      |
| 22  | _  | XI ·   | <del></del> .    | 29  |      | 4      |
| 23  |    | Χ .    |                  | 30  |      | ٠.     |
| 24  |    | IX -   | _                | 31  |      | -      |
| 25  |    | VIII   | <u> </u>         | ı   | Fev  | rier ( |
| 26  | _  | VII ~  | _                | 2   |      | ٠.     |
| 27  | _  | VI -   |                  | 3   | .~-  |        |
| 28  |    | . V -  | · —              | 4   |      |        |
| 29  |    | IV ·   |                  | 5   |      |        |
| 30  |    | Ш      | — `              | 6   |      | :      |
| 31  | _  | prid.  | -                | 7   |      | i      |
| -   |    |        | .M               | 2   |      |        |

|      |                | Aprilis. |    |     |         |
|------|----------------|----------|----|-----|---------|
| 1    | _              | Kalend.  | _  | 8   | Fevrier |
| 2    |                | IV       | _  | 9   |         |
| 3    |                | III      | _  | 10  |         |
| 4    |                | prid.    |    | 11  |         |
| 1    |                | Nonz     |    | 12  |         |
| 6    | _              | VIII     | _  | 13  |         |
| 7    | _              | VII -    | -  | 14  |         |
| 8    | _              | VI -     | -3 | 15  |         |
| 9    |                | v .      |    | 16  |         |
| 10   |                | IV .     | -  | 17  |         |
| 11   | _              | HI       |    | 18  |         |
| 12   | _              | prid     |    | 19  |         |
| 13   | _              | Idus     | _  | 20  |         |
| 14   | <del>-</del> . | XVII     | -  | 2 T |         |
| 15   | _              | XVI      | -  | 22  |         |
| 16   |                | XV - ~   |    | 23  |         |
| 37   |                | XIV      | _  | 24  |         |
| 18   | -              | XIII     | -  | 25  |         |
| 19   | _              | XII      | _  | 26  |         |
| 20   | _              | XI       |    | 27  |         |
| 21   | -              | X        | _  | 28  |         |
| 21   | _              | IX -     | -  | 1   | Mars    |
| 23 . | _              | VIII     |    | 2   | Θ.      |
| 24   | _              | VII -    |    | 3   |         |
| 25   | -              | VI -     | -  | 4   |         |
| 26   | _              | v        | _  | 5   | 8       |
| 27   |                | IV       | _  | ` 6 |         |
| 28   | _              | Ш        | _  | 7   | ,       |
|      |                |          |    | -   |         |

Kalend. Mart. ce 8. Janv.

César s'étoit déjà avancé avec une partie de ses troupes à Arpes. Cic. ep. 3. liv. IX. à Atticus.

VII. Idus Mart. ce 16. Janv.

Cesar vint avec six légions à Brindes & s'occupa neuf jours à en faire le siege. Cés. de la guerre civ. l. 27. Cic. ep. 13. liv. IX. à Atticus,

XVI, Kal. April. ce 24, Janv.

Pompée embarqua fes troupes dans le port de Brindes, & passa la mer. Cés. de la guerre civ. l. 23. Cic. ep. 14. liv. IX. à Atticus.

C'étoit le jour de la fête appellée Liberalia auquel jour Plutarque observe que César gagna la bataille de Munda contre les enfans de Pompée,

XV. Kal. April. ce 25. Janv.

Céfar se rendit maître de Brindes & y harangua ibid. ayant renoncé au dessein de poursuivre Pompée dans la Grece, à ce qu'il dit lui même, faute de Vaisseaux de transport, il marcha avec ses troupes vers Rome.

Les dates de ces événemens nous font pour la plupart connuës par les lettres de Ciceron, & font par confequent toutes bien autentiques. On voir auffi que Plutarque a calculé juste, en difant que Céfar avoir em-

ployé soixante jours à cette expédition. Parceque si l'on compte ces 60. jours en rétrogradant, à commencer du 24. Janvier, où Pompée s'embarqua à Brindes, on s'arrêtera précisément au 24. Novembre, qui est le jour où César comme je l'ai observé passa le Rubicon.

Ep.12.Liv. Ciceron en écrivant à Tiron le IV. Kal.

XVI. fam. Febr. ou selon ma supputation le 12. Dec.
dit qu'on étoit dans le fort de l'hyver. Coe-

Ep.15. Liv. lius marque dans sa lettre à Ciceron que l'ar-VIII. ém: mée de Célar avoir fair tous tes grands exploits contre Pompée dans la plus mauvaise saison de l'hyer teterrima hyeme. Il lui écrit aussi, que dans ce temps il marchoit lui même par la neige à Intemelium, à la tête de quatre cohortes. On observera donc que tous ces caracteres des saisons répondent très bien aux jours & aux mois de l'année où selon mon calcul ces événemens sont arives.

VIII. Kal. April. ce 2. Fevrier.
César de retour de Brindes passa par Benevent & le lendemain par Capoue. Cicer.
ep. 15. l. IX. à Atticus.

Kal. April. ce 8. Fevrier.

César arrive victorieux à Rome, & met ses troupes en quartiers de cantonnement. Cés de la guerre civ. l. ch. 32. Cic. ep. 15. & 19. liv. IX. à Atticus.

#### V. Id. April ce 16. Fevrier.

César ayant fait toutes fortes d'arrangemens à Rome pendant le peu de temps qu'il y resta, part pour porter la guerre en Espagne. Ciceron ep. 15. fiv. IX. à Atticus.

Cette date se trouve dans la huitieme Epître du X. livre, à Articus, dans laquelle Ciceron dit que dans les fix ou sept jours que César resta à Rome, il s'étoit attiré la haine du peuple; & dans la quatrieme lettre du IX. livre étrite aux Ides d'Avril c. a. d. le 20. Fevrier, il parle de César comme absent déjà depuis quelques jours.

#### Prid. Id. April. ce 20. Fevr.

Céfar joignit à Rimini les trois légions destinées à faire le fiege de Marseilles. Elles se mirent le même jour en marche. Oros. lib. VI. ch. 15.

#### XVI. Kalend. Maj. ce 22. Fevrier.

César écrit à Ciceron pour le détourner de son dessein de suivre Pompée, Cette lettre a été écrite pendant son voyage pour l'Espagne. Ep. 8, l. X. à Atticus,

Il paroit par l'Ep. 9. du même livre que Céfar ne poursuivit pas ce voyage avec la même diligence qui lui étoit ordinaire. Ce que les Républicains interpréterent alors à leur avantage.

|     |   | Maju    | ş.          |       |        |
|-----|---|---------|-------------|-------|--------|
| 1   |   | Kalend. | -           | 9     |        |
| 2,  | - | VĮ      | -           | 10    |        |
| 3   |   | v ·     | -           | 11    |        |
| 4   |   | IV      |             | 14    |        |
| Š   |   | Ш       |             | 13    |        |
| - 6 |   | prid.   | _           | 14    |        |
| 7   |   | Nonz    |             | 15    |        |
| 8   |   | VЩ      |             | 16    |        |
| 9   |   | VII     |             | 17    |        |
| 10  |   | VI      | -           | 18    |        |
| 11  |   | V       |             | 19    |        |
| 12  | - | ĮV .    | <del></del> | 29    |        |
| 13  |   | III     |             | 2 T   |        |
| 14  | - | prid,   | _           | 2. 2, |        |
| -15 |   | Idus    |             | 23    |        |
| 16  |   | XVII    | _           | 24    |        |
| 17  | - | XVI     | _           | 25    |        |
| 18  |   | XV      |             | 26    |        |
| 19  |   | XIV     | -           | 27    |        |
| 20  | - | XIII    |             | 28    |        |
| 2.1 |   | XII     |             | 29    |        |
| 2.2 |   | XI      | -           | 39    |        |
| 2.3 | _ | X       |             | 31    |        |
| 24  |   | IX      |             | F     | Avril. |
| 25  | - | VIII    | -           | 2     |        |
| 26  |   | VII     |             | 3     |        |
| 27  |   | VI      | _           | 4     |        |

|      |   | Majus.  |   |      |     |
|------|---|---------|---|------|-----|
| 28   | - | ·V      | - | . 5  | Avr |
| 29   |   | IV      |   | Ĝ    |     |
| 30   |   | · III   | - | 7    |     |
| 31   |   | prid    | - | 8    |     |
|      |   | Junius. |   |      |     |
| I    | _ | Kalend. | - | . 9  |     |
| 2    |   | IV      | - | 10   |     |
| 3    | - | III     |   | 11   | 1   |
| 4    | - | prid.   | - | 12   | ,   |
| 5    | - | Nonæ    |   | 13   |     |
| 6    | _ | VIII    | - | 14   |     |
| 7    | - | VII     |   | 15   |     |
| 8    |   | VI      |   | 16   |     |
| 9    |   | v       |   | 17   |     |
| -I O |   | rv      | - | 18   |     |
| II,  | - | ш       |   | 19   |     |
| 12   |   | prid.   |   | 20   |     |
| 13   |   | Idus -  |   | 2 I  |     |
| 14   | - | XVII    |   | 2, 2 |     |
| 15   | _ | XVI     |   | 23   |     |
| 16   | , | xv ·    | - | 24   |     |
| 17   |   | XIV     |   | 25   |     |
| 18   | _ | ХЩ      |   | 26   |     |
| 19   |   | XII     |   | 27   |     |
| 20   |   | ХĮ      | _ | 48   |     |
| 21   |   | X       | _ | 29   |     |
| 2.2  |   | TY      | _ | ^ -  |     |

#### Junius.

| 23 |   | VIII  |   | I | Majus |
|----|---|-------|---|---|-------|
| 24 |   | VII   |   | 2 |       |
| 25 | _ | VI    |   | 3 |       |
| 26 | _ | v     | - | 4 |       |
| 27 |   | rv    | _ | Ś |       |
| 28 | _ | Ш     |   | 6 |       |
| 29 |   | prid. |   | 7 |       |

#### V. Non. Mai. & Nonis Majis ce 11. & 15. Mars.

On annonça à Ciceron les démarches des Marfeillois en faveur des Républicais. Ep. 10. & 14. du X. liv. à Atticus; d'où on peut conclure que ce fut environ au commencement du mois de Mars Julien que la ville ferma fes portes à Céfar après avoir reçu Domirius.

#### Id. Maj. ce 23. Mars.

Les légions que César employa au fiege de Marseilles étant parties le 20. de Fevrier de Rimini, avoient eu un chemin de 5,37 milles Romaines à faire, pour arriver devant cette ville. Supposé que sans avoir pris un jour de repos, elles eusseinent marché vingt milles parjour, elles auroient passé près de 28. jours en chemin. On nes écartera pas beaucoup de la vériré, en fixant le jour de leur arrivée au 23. de Mars, aux Ides de Mai.

XVI. Kalend. Jun. ce 25. Mars.

L'arrivée des légions devant Marfeilles est l'époque du commencement du siege de cette ville, & en même temps du départ de l'armée de Fabius pour l'Espagne.

VIII. Id. Jun. ce 14. Avril.

Ciceron partit pour joindre Pompée dans la Grece. Cic. ep. 7. liv. IX. fam.

III. Id. Jun. ce 19. Avril.

L'armée de Fabius avoit 240. milles Romaines à marcher de Narbonne jusqu'à Lerida. Mais étant obligée de s'arrêter pour entroyer les passages des Pyrenées, & pour attendre les troupes qui la suivoient, elle n'a pû passer la Segre que le 19. Avril. Cette date se trouve juste en calculant les exploits de Fabius jusqu'à l'arrivée de César qui sut le 1. Mai.

VIII. Kal. Quintil. ce 1. Mai.

Dion Cassius dit liv. XLL ch. 19. que César s'occupa c'elques jours du siege de Marseilles, & que ce siu après avoir vu qu'il l'avoit cru, qu'il en consia le siege à Trebonius, & qu'il ella en personne avec 800 chevaux joindre sa grande armée en Espagne.

La date de son arrivée fixée au VIII. Kal. Quintil. ou au premier Mai est claire par cel-

le de la Capitulation des Lieutenans de Pompée, qui se fit le 9. de Juin. Curion dit dans la harangue qu'il adressa en Afrique aux soldats, que depuis le jour que César joignit l'armée en personne jusqu'à celui où il se rendit maître des légions de Pompée & de la Province il y avoit quarante jours d'écoulés. Si l'on compte donc ces 40. jours en remontant, on rencontrera le 1. de Mai, jour où César vint lui même à l'armée que Fabius

· V. Kal. Quintil. ce 4. Mai.

avoit commandée en fon absence.

César acheva les retranchemens du campqu'il prit en présence d'Afranius. Cés. de la guerre civ. 1. 42.

III. Kal. Quintil, ce 6. Mai.

Ce jour la s'éleva le surieux orage qui ensta tout à coup les rivieres, & emporta les deux ponts de César sur la Segre.

ibid. ch. 50.

II. 32.

Le débordement des rivieres dura plufreus jours. Hue aquæ manebant complures dies. On fait que vers ce temps, quelquefois plutôt, quelquefois plus tard, il s'éleve presque chaque année de ces orages dans la Catalogne, & qu'il se passe ordinairement dix à douze jours avant que les eaux s'écoulent entierement. César en sit incommodé jusques vers le temps où les bleds commencerent à meurir. Tempus erat anni dissi-

cillimum, quo neque frumenta in hibernis erant, neque multum a maturitate aberant. Cette description caractérise les derniers jours du mois de Mai dans la Catalogne.

|    | ,   | n'       | - 10      | -    |  |
|----|-----|----------|-----------|------|--|
|    |     | Zuintili | S.        |      |  |
| 1  | -   | Kalend.  |           | . 8  |  |
| 2  |     | VI       | _         | 9    |  |
| 3  |     | v        | _         | 10   |  |
| 4  |     | IV       | -         | 11   |  |
| 3  |     | ш        | _         | 11   |  |
| ٠6 |     | prid.    | <u> </u>  | 13   |  |
| 7  |     | Nonz     |           | 14   |  |
| 8  | -   | VIII     |           | 15   |  |
| 9  | -   | VII      | <b></b> . | 16   |  |
| 10 | -   | VI       |           | 17   |  |
| 11 | _   | v        |           | 18   |  |
| 12 |     | IV       |           | 19   |  |
| 13 |     | Ш        |           | 20   |  |
| 14 |     | prid.    | -         | 21   |  |
| 15 | -   | Idus     | _         | 22   |  |
| 16 |     | XVII     | -         | 23   |  |
| 17 |     | XVI      |           | 24   |  |
| 18 |     | XV       |           | 25   |  |
| 19 | 11. | XIV      | _         | 26   |  |
| 20 | -   | XIII     |           | 27   |  |
| 21 | -   | XII      | -         | - 28 |  |
|    |     |          |           |      |  |

|    |   | Quintil  | is. |    |       |
|----|---|----------|-----|----|-------|
| 23 | _ | X        | _   | 30 |       |
| 24 | _ | IX       | _   | 31 |       |
| 25 |   | VIII     | _   | I  | Juin. |
| 26 | _ | VII      | _   | 2  |       |
| 27 | _ | VI       |     | 3  |       |
| 28 | _ | V        |     | 4  |       |
| 29 | _ | IV       |     | 5  |       |
| 30 | _ | III      | · — | 6  |       |
| 31 | _ | prid.    | _   | 7  |       |
|    |   | Sextilis |     |    |       |
| ī  | _ | Kalend.  | _   | 8  |       |
| 2  |   | IV       |     | 9  |       |
| 3  |   | III      |     | 10 |       |
| 4  |   | prid.    | -   | 11 |       |
| 5  |   | Nonz     |     | 12 | 11    |
| 6  | _ | VIII     | _   | 13 |       |
| 7  | _ | VII      |     | 14 |       |
| 8  | _ | `VI      | _   | 15 |       |
| 9  | _ | V        |     | 16 |       |
| 10 | _ | IV       |     | 17 |       |
| 11 | _ | Ш        | _   | 18 |       |
| 12 | _ | prid.    | —   | 19 |       |
| 13 | _ | Idus     |     | 20 |       |
| 14 |   | XVII.    |     | 21 |       |
| 15 |   | XVI      | _   | 22 |       |
| 16 | _ | XV       |     | 23 |       |
| 17 |   | XIV      | _   | 24 | C     |
|    |   |          |     |    |       |

## Sextilis.

| 18  | - | XIII | - | 25 |         |
|-----|---|------|---|----|---------|
| 19  |   | XII  | - | 26 |         |
| 20  | _ | XI   |   | 27 |         |
| 21  |   | X    |   | 28 |         |
| 22  |   | IX   | - | 29 |         |
| 23  | - | VШ   |   |    | 1       |
| 24  |   | VII  | - | 1  | Juillet |
| 4 - |   | VΓ   |   | -  |         |

25 - VI - 2 26 - V - 3 27 - IV - 4

28 — III — 29 — prid. —

#### X. Kal. Sextil. ce 30. Mai.

Ce jour là Céfar fit paffer à gué la Segre à fon armée, & ce fut le 2. de Juin qu'il entreprit cette fameule marche par laquelle il dévança l'ennemi fur le chemin d'Octogefa. Ces dates font calculées après le récit que Céfar fait de ses marches & de ses campemens.

#### IV. Non. Sextil. ce 9. Juin.

L'armée des Lieutenans de Pompée fe rendit ce jour là à Céfar, comme je l'ai prouvé dans mes Mémoires par le témoignage autentique d'un fragment du vieux Calendrier Thet Lucer, publié par Gruterus. On y trouve les mots

P8. fuivans ajoutés au 2. Août Romain ou le IV.

Tome III.

avant les Nones d'Août. FERLÆ Quod Eo DIE IMP. CAESAR HISPANIAM CITE-RIOREM DEVICIT. Des vacances ou jours de fête à l'oscasion de ce que César a vaincu dans ce jour l'Espagne citérieure. Toute la fuite des événemens que Céfar rapporte quadre avec cette date, & ne laisse aucun doute sur son autenticité. Si suivant Ufferius & les autres chronologistes qui prétendent que César avoit intercalé 67 jours, on antidatoit de 23 jours cette capitulation, tout l'ordre des événemens seroit renversé & ne répondroit point aux saisons & aux autres circonstances rapportées dans les commentaires

fe mit en même temps en marche avec une partie de l'armée vers le Var, pour la rammener en Italie. Il faut au reffe que les légions se fussent miles en chemin dans ce mois, pour avoir ph faire cette longue marche par la Catalogne, par la France & par toute l'Italie jusques à l'extrémité du Ro-ayume de Naple, où elles arriverent au commencement de l'automne. César dit, qu'étant transportées d'Espagne dans la Pouille, elles y avoient soussent de dissiférence du climat & des chaleurs excessives de cette année.

O. Fufius Calenus Lieutenant de Céfar.

Bell. Ci

Vers la fin du mois de Juin ou le Sextilis Romain, César arriva dans l'Espaceultérieure, on il indiqua une assemble des états à Cordoue. Il força ensuite Varron à remettre en son pouvoir les deux légions qui avoient été sous ses ordres, & s'empara de toute la Province.

|     | S  | eptembr    | e. |     |   |
|-----|----|------------|----|-----|---|
| £   |    | Kalend.    |    | 7   |   |
| 2 1 |    | IV         | `  | 8   |   |
| 3   | -  | III        |    | 9   | 1 |
| 4   | -  | prid.      | _  | 10  |   |
| 5   | -  | Nonz       | 4  | 11  |   |
| 6   | _  | VIII       | _  | 12  |   |
| 7   | -  | VII        |    | 13  |   |
| 8   |    | VI         |    | 14  |   |
| 9   | -  | - <b>V</b> |    | 15  |   |
| 10  | -  | IV         |    | 16  |   |
| 11  | ,— | Ш          |    | 17  |   |
| 12  |    | prid.      |    | 18  |   |
| 13  |    | Idus       |    | 19  |   |
| 14  | -  | XVII       | -  | 20  |   |
| 15  |    | XVI        |    | 2 1 |   |
| 16  |    | XV         |    | 22  |   |
| 17  | _  | XIV        | _  | 23  |   |
| x 8 | _  | XIII       |    | 24  |   |
| 19  | _  | XII        |    | .25 |   |
| 1   |    |            | N  |     |   |

|                            | S                                       | eptembr                                          | e.  |                  |      |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------------------|------|
| 20                         | _                                       | XI                                               | _   | 26               |      |
| 2 I                        |                                         | X                                                | _   | 27               |      |
| 22                         | _                                       | IX                                               | _   | 28               |      |
| 23                         | _                                       | VIII                                             | _   | 29               |      |
| 24                         | _                                       | AII                                              |     | 30               |      |
| 25                         | _                                       | VI                                               | _   | 3 I              |      |
| 26                         | 111                                     | V                                                | _   | 1                | Août |
| 27                         | _                                       | IV                                               | _   | 2                |      |
| 28                         | _                                       | Ш                                                | _   | 3                |      |
| 29                         |                                         | .prid.                                           |     | 4                |      |
|                            | (                                       | ctobre.                                          |     |                  |      |
|                            | ·                                       | 1110016.                                         |     |                  |      |
| 1                          | _                                       | Kalend.                                          | _   | 5                |      |
| 1 2                        | =                                       |                                                  | _   | 5                |      |
| 2                          |                                         | Kalend.                                          |     | 6                |      |
| 3                          | =                                       | Kalend.<br>VI                                    | === | 5<br>6<br>7<br>8 |      |
| 2<br>3<br>4                | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | Kalend.<br>VI<br>V<br>IV<br>III                  |     | 7                |      |
| 3                          |                                         | Kalend.<br>VI<br>V<br>IV                         |     | 7 8              |      |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6      |                                         | Kalend.<br>VI<br>V<br>IV<br>III                  |     | 6<br>7<br>8<br>9 |      |
| 2<br>3<br>4<br>5           |                                         | Kalend.<br>VI<br>V<br>IV<br>III<br>prid.         |     | 6<br>7<br>8<br>9 |      |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 |                                         | Kalend.<br>VI<br>V<br>IV<br>III<br>prid.<br>Nonz |     | 6<br>7<br>8<br>9 |      |

VI

v

ΙV

ш

İdus

XVII

prid.,

14

15

16

17

18

19

10

11

13

14

# Octobre. 7 — XVI

χV 18 XIV 19 23 XIII 20 24 XII 2 I 25 XI 26 X 23 27 IX 24 28 VIII 25 29

26 — VII — 30 27 — VI — 31

28 — V — I Septembre 29 — IV — 2

30 — III — 3 31 — prid. — 4

VII. Kalend. Octob. ce 30 Juillet. Céfar fut créé pour la premiere fois Dictateur à Rome.

N 3

Cependant pour faire usage de cette date, il faux observer que les Syromacedoniens en l'adoptant pour le commencement de leur année, l'ont gardée à l'honneur de César telle qu'elle étoit dans le vieux Calendrier, & qu'ils ont rammené ensuite le jour, à l'ordre naturel qu'il occupoit dans l'année solaire. En dressant les fastes à Rome après la réforme du Calendrier, on conserva de même les vieilles dates des grands événemens dont on voulut célébrer la mémoire, Ainsi les jours consacrés au souvenir des victoires de Célar en Espagne & à Pharsalles, restoient constament fixés au 2me & au 9me Août, quoique suivant l'ordre des temps ces événement fussent en esfet arrivés dans les mois antérieurs.

Suivant cette observation la date du 24m Septembre de la premiere Distature de César, devient une importante époque dans notre chronologie, & elle paroit d'autant plus certaine, que tout ce qui s'est passé pour lors, y répond exactement.

Selon notre Supputation ce jour étoit celui du 30m Juillet. La capitulation des Lieutenants de Pompée étant faite le 10 de Juin, Céfar paffa donc bien fix semaines encore en Espagne, pour régler les affaires & le sort de cette valle Province. On fait

qu'il y indiqua une affemblée des états à Cordoue, qu'il y força Varron à remettre en son pouvoir la Province, & les deux légions qui étoient sous ses ordres, & qu'il s'empara à la fin de la ville de Cadix.

Céfar s'y embarqua au milieu du mois de Juillet, & fit voile vers Taragone, il alla par terre à Narbonne, & de là à Mar-

seilles, qui étoit encore assiegée.

Lorsqu'il fut devant cette ville, il apprit qu'on l'avoit fait Didateur à Rome le 30 Juillet. Avant que cetter nouvelle put parvenir jusqu'à Marfeilles, il falloit qu'on fût déjà bien avancé dans le mois d'Août.

C'est donc aussi l'époque de la reddition de cette ville dont le siege a duré par conséquent depuis le 24 Mars jusquà la mi-Août, & ainsi cinq mois moins dix ou douze

jours

Aprés la prife de Marfeilles il fe rendit immédiatement à Rome. Il y convoqua les comices pour se faire désigner consul avec P. Servilius, & abdiqua au bout d'onze jours la Dictature. Il y vacqua ensuite à Debell. siv. d'autres affaires qu'il rapporte , lui même, avant de joindre son armée à Brindes & de passer la mer.

Désqu'on ramene le 24 Septembre au nouveau calendrier, ce jour auroit été le

XIIme Kal. Dec. ou le 19me Novembre Romain, & ainsi il n'y auroit eu que 43 jours jusqu'à la fin de l'année. Mais comment auroit-il été possible que dans ce court espace de temps, César eut pû attendre à Marscilles la nouvelle de son elevation, régler la reddition de la ville, faire le voyage de Rome, y rester onze jours revêtu de la dicature, s'occuper de tant d'autres objets, & partir encore, comme il le dit lui même, cinq jours avant la fin de l'année? On ne comprendroit pas non plus pour quelle raison il se seroit arrêté près de quatre mois en Espagne, après la capitulation de deux Lieutenans de Pompée,

|     | N | Tovembre |   |    |
|-----|---|----------|---|----|
| ı   |   | Kalend,  |   | 5  |
| 2   |   | IV       |   | 6  |
| 3   | - | Щ        | - | 7  |
|     | - | prid.    |   | 8  |
| 4   | - | Nonz.    |   | 9  |
| 6   |   | VIII     |   | 10 |
| 7   | - | VII      |   | 11 |
| 8   |   | VI       |   | 12 |
| 9 - | - | v        | - | 13 |
| 10  |   | ĮV       |   | 14 |
| 11  | - | Ш        | - | 15 |
|     |   |          |   |    |

|        | Λ | Tovembr | e.      |      | - 1      |
|--------|---|---------|---------|------|----------|
| 12     |   | prid.   |         | 16   |          |
| 13     |   | Idus    |         | 17   |          |
| 14     |   | XVII    |         | 18   |          |
| 15     | - | XVI     | _       | 19   |          |
| 16     |   | XV      |         | 20   |          |
| 17     |   | XIV     |         | 21   | •        |
| 18     |   | XIII    | _       | 22   |          |
| 19     | _ | XII     |         | 23   |          |
| 20     |   | XI      |         | 24   |          |
| 21     | _ | X       | _       |      |          |
| 22     |   | ΪΧ      |         | 25   |          |
| 23     |   | VЩ      | <i></i> |      |          |
| 24     | _ | VII     |         | 27   |          |
| 25     |   | VI      | _       | 28   |          |
| 26     |   | v       |         | 29   |          |
| 27     |   | iv      |         | 30   | 00-1     |
| 28     | _ | ш       |         | 1    | Octobre. |
|        |   | prid,   | _       | 2    |          |
| 29     |   | •       |         | 3    |          |
|        | D | ecembre |         |      |          |
| I      | ~ | Kalend. |         | 4    |          |
| 2      |   | ĮV      |         | 5    |          |
| 3      | _ | III     |         | 6    |          |
|        | - | prid.   |         | 7    |          |
| 4<br>5 | - | Nonæ    |         | 8    |          |
| 9      |   | VIII    |         | 9    |          |
|        | - | VII     |         | 10   |          |
| 7<br>8 |   | VI      | -       | . 11 |          |

N 5

#### Decembre.

| . 9 | _ | - V   |          | 12 Octobre. |
|-----|---|-------|----------|-------------|
| 10  | _ | IV    | _        | 13          |
| 11  |   | · III | _        | 14          |
| 12  |   | prid. | <u>-</u> | 15          |
| 13  | _ | Idus  | -        | 16          |
| 14  |   | XVII  | _        | 17          |
| 15  | _ | XVI   |          | 18          |
| 16  | - | XV    |          | 19          |
| 17  | _ | XIV   |          | 20          |
| 18  |   | XIII  | -        | 2 I         |
| 19  | _ | XII   |          | . 22        |
| 20  |   | XI    | _        | 23          |
| 2 I | - | X     | _        | 24          |
| 22  |   | · IX  |          | 25          |
| 23  | , | VIII  | _        | 26          |
| 24  | - | VII . | _        | 27          |
| 25  | _ | VI    |          | 28          |
| 26  | _ | V     | _        | 29          |
| 27  | _ | IV    |          | 30          |
| 28  | _ | Ш     | _        | 31          |
| 29  | _ | prid. | _        | 1 Novembre  |

## VI. Kalend. Jan. ce 28. Octobre.

César partit de Rome pour joindre l'armée à Brindes. César de la guerre civ. III. 2. L'an de Rome 706.
48. avant la naissance de Jesus Christ
l'an de monde 3936.
Coss. Julius Casar II.

Coss. Julius Casar II. P. Servilius Vatia Isauricus.

|        |          | Janvier |               |         |    |
|--------|----------|---------|---------------|---------|----|
| 1.     | <u> </u> | Kalend. | _             | 2 Novem | br |
| 2      | -        | IV      | _             | 3 `     |    |
| 3      |          | III     | _             | 4       |    |
| 4      | _        | · prid. | <del></del> ' | 5       |    |
| 5      | -        | Nonz    | _             | . 6     |    |
| 6      |          | VIII    | _             | 7       |    |
| 7      |          | VII     | _             | 8 -     |    |
| 7<br>8 |          | VI ·    |               | 9       |    |
| 9      | _        | . V     | -             | 10      |    |
| 10     |          | IV      | _             | 11      |    |
| 11     | _        | III     |               | 12 -    | -  |
| 12     |          | · prid. | _             | 13      |    |
| 13     | _        | Idus    | _             | 14      |    |
| 14     | _        | XVII    |               | 15 .    |    |
| 15     |          | XVI     | _             | 16      |    |
| 16     | -        | XV      | _             | 17      | į  |
| 17     | _        | XIV     | -             | 18      |    |
| 18     | _        | XIII -  | _             | 19      |    |
| 19     |          | XII     |               | 20      |    |

|     | - |         |   |           |
|-----|---|---------|---|-----------|
|     |   | Janvier |   | •         |
| 21  |   | X       | _ | 22 Novemb |
| 22  | _ | IX      | - | 23        |
| 23  |   | VIII    | _ | 24        |
| 24  | _ | VII     | _ | 25        |
| 25  |   | VI      |   | 26        |
| 26  | _ | V       | - | 27        |
| 27  |   | .IV     | _ | 28        |
| 28  | - | Ш       |   | 29        |
| 29  |   | prid.   | - | 30        |
|     |   | Fevrier |   |           |
| , I | _ | Kalend, |   | 1 Decembe |
| 2   | - | IV      | _ | 2         |
| 3   | _ | Щ       |   | 3         |
| 4   | , | prid.   | - | 4         |
| 5   | _ | Nonz    |   | 5         |
| 6   |   | VIII    |   | 6         |
| 7   | - | VII     |   | 7         |
| 8   |   | VI      | - | 8         |
| 9   | _ | v       | _ | 9         |
| 10  | - | IV      |   | 10        |
| 11  | _ | Ш       | _ | II .      |
| I 2 | _ | prid.   | _ | 12        |
| 13  |   | Idus    | _ | 13        |
| 14  | _ | XI      | _ | 14        |
| 15  |   | X       |   | 15        |
| -   |   | TV      |   | ,         |

#### Fevrier.

| 18  | - | VII   |   | 18 | Decembra |
|-----|---|-------|---|----|----------|
| 19  | _ | VI'   |   | 19 |          |
| 20  |   | V     |   | 20 |          |
| 2 I | _ | IV    |   | 21 |          |
| 22  | _ | Ш     | - | 22 |          |
| 23  | _ | prid. | - | 23 |          |

Prid. Non. Jan. ce 5. Novembre.

César embarqua une partie de ses troupes à Brindes & sit voile vers l'Epire. Déja la lendemain il gagna les côtes, & débarqua dans le pays des Céranniens. Cés. de la guerre civ. liv. III. ch. 6.

En même temps Pompée fortit de la Macédoine pour conduire ses légions en quartiers d'hyver à Appollonia, à Dyrrachium, & dans d'autres villes maritimes.

Céf. liv. III. ch. 2. ibid.

Appien & Plutarque disent que ce sur vers le soltice d'hyver que Cesar embarque fon armée à Brindes. Mais le solstice tomba cette année, dans ce dérangement du Calendrier, au VI. des Kal. de Mars le 29 Fev. de l'année suivante. Il est évident que ces auteurs Grecs, 'trompés par l'irrégularité du Calendrier, ont consondu les temps. Toute la suite des événemens de la maniere que César les rapporte, sert à résure leur erreux

à cet égard. Il ne dit mot du soldice, mais bien que l'hyver s'approchait vers le temps Ch. 9. Ilv. qu'il débarqua en Epire. Jamque hyems 18. de la appropinquabat, & que Pompée étoit pourguerre div. lors occupé à marcher dans les quartiers Ch. 20. d'hyver. Iter in hiberna habebat.

> Pour débrouiller l'ordre des temps dans l'histoire de la fameuse campagne de Célar dans la Grece, je tire parti de cette date certaine de la bataille de Pharsales, que les fastes mettent, comme on l'a dit au 9. Août,

Cer. ch. 35. & felon notre calcul au 29. Juin. Suetone rapporte que César tint près de quatre mois Pompée enfermé par ses ouvrages aux environs de Durazzo. Presqu'un mois entier fe paffa, depuis que César quitta ses retranchemens près de cette ville, jusqu'à la bataille de Pharfales. Cinq mois s'étant ainsi écoulés entre ces deux événemens, il s'enfuit que ce fut environ le 29. Janvier Julien, que Céfar se campa avec son armée aux environs de Durazzo. Il ne me refte donc qu'à déterminer la fuite des événemens depuis le 6. de Novembre qu'il débarqua en Epire, jusqu'au 29. Janvier nouveau stile, ou l'histoire d'un peu moins de trois mois.

VII. Id. Jan. ce 8. Novembre.

César marcha à Oricum & prit la ville.

ch. 2. ib.

Scipion étant informé par les lettres de Pompée, que César étoit arrivé en Epire, quitta l'Asie & marcha avec ses troupes vers la Macédoine.

Id. Jan. ce 14. Novembre.

César sans s'arrêter en chemin, marcha à Appollonia, & ayant prévenu Pompée, s'empara de la ville.

| -   |    |          |     |      |          |
|-----|----|----------|-----|------|----------|
|     | Me | rkedonii | ıs. |      |          |
| 1   |    | Kalend.  | _   | 24   |          |
| 2.  | _  | : IV     |     | 25   |          |
| 3   |    | Ш        |     | 26   |          |
| 4   |    | prid.    |     | 27   | ,        |
| 5   | _  | Nonæ     |     | 28   | 4        |
| 6   |    | VIII     | _   | - 29 |          |
| 7   |    | VII      | _   | 30   | ;        |
| 8   |    | VI       |     | άı   | - :      |
| 9   |    | ·V       |     | í    | Janvier. |
| 10  |    | · IV     | _   | 2    | , ,      |
| 11  | _  | ш        |     | 3    |          |
| T 2 |    | prid.    | _   | 4    |          |
| 13  |    | Idus     | _   | ŝ    |          |
| 14  | _  | XVI      | -   | 5    |          |
| 15  |    | XV       |     | 7    |          |
| 16  | _  | XIV      |     | 8    |          |
| 17  |    | XIII     | _   | 9    |          |
| . 0 |    | VII      |     | ,    |          |

|     | Me              | kedonii  | <i>L S</i> • |     |          |
|-----|-----------------|----------|--------------|-----|----------|
| 19  |                 | XI       | _            | 11  | Janvier. |
| 20  | _               | X.       |              | 12  |          |
| 21  | _               | IX       | _            | 13  |          |
| 22  | _               | VIII.    | -            | 14  |          |
| 23  | -               | VII      | -            | 15  |          |
|     | Fe              | bruariu  | S            |     |          |
| 24  |                 | VI       |              | 16  |          |
| 25  | _               | V        |              | 17  |          |
| 26  | _               | ΙV       |              | 18  |          |
| 27  | -               | III      |              | 19  |          |
| 28  | -               | prid.    | -            | 10  |          |
|     | N               | lartius. |              | ,   | *        |
| 1   |                 | Kalend.  | -            | 21  |          |
| 2   |                 | VI       |              | 22  |          |
| 3   | _               | V        |              | 23  |          |
| 4   |                 | IV .     | _            | 2+  |          |
| 5   | , <del></del> - | III      | -            | 25  |          |
| 6   |                 | prid.    | <u> </u>     | 26  |          |
| 7   | _               | Nonz     |              | 27  |          |
| . 8 | -               | VIII     | _            | 28  |          |
| 9   |                 | VII      | -            | 29  |          |
| 10  |                 | VI       |              | 30  |          |
| 1 1 |                 | V .      |              | 3 t |          |
| 12  |                 | ΙV       |              | 1   | Fevrier. |
| 13  | ·. —            | III      |              | 2   |          |
| 14  |                 | prid.    |              | 3   | Mar-     |

|     | ' I            | Martius |   |    |          |
|-----|----------------|---------|---|----|----------|
| 15  | _              | Idus    | _ | 4  | Fevrier. |
| 16  |                | XVII    | _ | 5  |          |
| 17  | -              | XVI     | _ | 6  |          |
| 18  | _              | XV      | _ | 7  |          |
| 19  | _              | XIV     | _ | 8  |          |
| 20  | -              | XIII    | _ | 9  |          |
| 2 I |                | XII     | _ | 10 |          |
| 22  | _              | XI      | _ | 11 |          |
| 23  |                | X       | _ | 12 |          |
| 24  | _              | IX      |   | 13 |          |
| 25  | _              | VIII    | _ | 14 |          |
| 26  | <del></del>    | VII     |   | 15 |          |
| 27  |                | VI      | - | 16 |          |
| 8   | _              | V       |   | 17 |          |
| 19  | <del>-</del> , | IV      | _ | 18 |          |
| 0   | _              | Ш       |   | 19 |          |
| I   |                | prid.   | _ | 20 |          |
|     | A              | prilis. |   |    |          |
| I   | -              | Kalend. | _ | 21 |          |
| 2   | -              | IV      |   | 22 |          |
| 3   | _              | III     | _ | 23 |          |
| 4   |                | prid.   | _ | 24 |          |
| 5   |                | Nonz    | _ | 25 |          |
| 6   | -              | VIII    | _ | 26 |          |
| 7   |                | VII     |   | 27 |          |

Mars.

|    |   | Aprili. | s.  |            |       |
|----|---|---------|-----|------------|-------|
| 10 |   | IV      |     | 2          | Mars. |
| 11 |   | III     | _   | 3          |       |
| 12 | _ | prid.   |     | 4          |       |
| 13 |   | Idus    | -   | 5          |       |
| 14 | - | XVII    |     | 6          |       |
| 15 | _ | XVI     | _   | 7          |       |
| 16 | _ | xv      |     | 8          |       |
| 17 |   | XIV     |     | 9          |       |
| 18 |   | XIII    | _   | 10         |       |
| 19 |   | XII     | _   | 11         |       |
| 20 | _ | XI      | _   | 12         |       |
| 21 |   | X       | _   | 13         |       |
| 22 |   | IX      |     | 14         |       |
| 23 | _ | VIII    | -   | 15         |       |
| 24 |   | VII     |     | 1 <b>6</b> |       |
| 25 |   | VI      |     | 17         |       |
| 26 | _ | V       |     | 18         |       |
| 27 |   | IV      |     | 19         |       |
| 28 |   | III     | _   | 20         |       |
| 29 | _ | prid.   | . — | 2 I        |       |

A la fin de Merkedonius, au milieu du mois de Janvier nouyeau fille, Antoine & Fufius Calenus ayané embarqué le reste des troupes à Brindes, passent la mer & mouilerent heureusement à Nymphæum, près de Lissus en Epire. Cés. de la guerre civ. III.

César dit (ch. 26.) que l'hyver étoit bien avancé, & que plusieurs mois s'etoient déjà écoulés depuis son débarquement en Epire, avant que les troupes laisses à Brindes eussent pu le joindre. Multi jam menses transierant, & hyems jam præcipitaverat, neque Brundusio naves legionesque ad Cæsarem veniebant. César parle ici des mois de Janvier, de Fevrier, & du mois intercalaire, parcequ'il est incontestable que ce ne fut pas plus tard qu'à la fin du mois intercalaire, qu'Antoine se mit en mer & gagna la côte d'Epire. Ceux qui prétendent, qu'on n'avoit pas intercalé cette année, doivent trouver étrange, que César parle de plufieurs mois, tandis que felon eux il n'y en avoit que deux de passés. Cet argument est très fort ainsi que les autres que j'ai allegués dans ma differtation, pour prouver l'intercalation non interrompuë de cette année.

IV. Non. Mart. ce 18 Janvier.

César après quelques marches, joint les troupes d'Antoine, malgré les efforts de Pompée pour l'en empêcher. ch. 30.

Quelques jours après cette jonction, Céfar envoya de grands détachemens dans l'Etolie, dans la Theffalie & dans le Macédoine.

VI. Non. Mart. ce 22. Janvier.

Céfar marcha à Asparagum où Pompée étoit campé. ch. 41.

. César prit alors la résolution de couper à Pompée la communication avec Dyrrachium, & dans ce dessein il tourna de ce côté. Pompée décampa de même dans le dessein de le prévenir.

VII. Id. Mart. ce 29. Janvier.

Pompée prend son camp dans un endroit nommé Petra, près de Dyrrachium, & s'y retranche ch. 42.

Dans le même temps César résolut de renfermer l'armée de Pompée par des lignes d'une grande étenduë, & défenduës par de bons forts.

|    |          | Majus   |   |    |  |
|----|----------|---------|---|----|--|
| 1  | _        | Kalend. | _ | 22 |  |
| 2  |          | . VI    | _ | 23 |  |
| 3  | <u> </u> | V       | _ | 24 |  |
| 4  |          | IV      | _ | 25 |  |
| 5  |          | Ш       |   | 26 |  |
| 16 |          | prid.   | _ | 27 |  |
| 7  | _        | Nonz    | _ | 28 |  |
| 8  | _        | VIII    | _ | 29 |  |
| 9  | _        | VII     |   | 30 |  |
| 10 |          | VI      | _ | 31 |  |
|    |          |         |   |    |  |

|      |   | Maju    |   | `  |    |
|------|---|---------|---|----|----|
|      |   | •       | • |    |    |
| 11   | — | V       | _ | ī  | Αv |
| Ŧ 2. | _ | . IV    | _ | 2  |    |
| 13   | _ | - III   |   | 3  |    |
| 14   | _ | prid.   | _ | 4  |    |
| 15   | - | Idus    |   | 5  |    |
| 16   |   | XVII    | _ | 6  |    |
| 17   | _ | XVI     |   | 7  |    |
| 18   | _ | XV      | _ | 8  |    |
| 19   |   | XIV     |   | 9  |    |
| 20   |   | XIII    |   | 10 |    |
| 2 I  |   | XII     |   | 11 |    |
| 22   |   | XI      |   | 12 |    |
| 23   |   | X       | _ | 13 |    |
| 24   |   | IX      |   | 14 |    |
| 25   | _ | VIII ·  |   | 15 |    |
| 26   |   | VII     | _ | 16 |    |
| 27   | _ | VI      | - | 17 |    |
| 28   | _ | V       | _ | 18 |    |
| 29   | _ | IV      | _ | 19 |    |
| 30   | - | Ш       |   | 20 |    |
| 3 I  | _ | prid.   | _ | 21 |    |
|      |   | Junius. |   |    |    |
| ī    | _ | Kalend. |   | 22 |    |
| 2    |   | IV      |   | 23 |    |
| 3    | - | ш       | _ | 24 |    |
| 4    | _ | prid.   | _ | 25 |    |
| \$.  |   | Idus    |   | 26 |    |
| •    |   |         | 0 | 2  |    |

|    |   | Junius. |   |     |   |
|----|---|---------|---|-----|---|
| 6  | _ | VIII    | _ | 27  |   |
| 7  |   | VII     | _ | 28  |   |
| 8  | _ | VI      | _ | 29  |   |
| 9  | _ | v       | _ | 30  |   |
| 10 | _ | IV      |   | ī   | M |
| 11 | _ | ш       | - | 2   |   |
| 12 | _ | prid.   | _ | 3   |   |
| 13 |   | Idus    | _ | 4   |   |
| 14 | - | XVII    | _ | 5   | , |
| 15 | _ | XVI     |   | 6   |   |
| 16 | _ | XV      | _ | 7   |   |
| 17 | _ | XIV     |   | 8   |   |
| 18 |   | ХШ      | _ | 9   |   |
| 19 | _ | XII     | _ | 10  |   |
| 20 |   | XI      |   | 11  |   |
| 21 | _ | X       | _ | 12  |   |
| 22 | _ | IX      | _ | 13  |   |
| 23 |   | VIII    | _ | 14  |   |
| 24 | _ | VII     |   | 15  |   |
|    |   | 37T     |   | - / |   |

Les ouvrages de César étant achevés, les deux armées garderent leurs positions, jusques dans le mois de Mai nouveau stile,

III pridie

lorsque les bleds commencerent à meurir. Elles fouffrirent également; celle de César de la disette des grains, & l'autre du manque de fourage.

Mr. de la Nauze rapporte dans sa disser- Mémoir. de tation sur le Calendrier Romain, une lettre l'Acad. des du Consul de France à Salonique M. de Clai- Tom. 26. rambault à M. Pellerin, dans laquelle il dit, P. 255. que suivant les informations qu'il a demandées en Thesfalie, & suivant ce que lui ont rapporté les gens du pays, la moisson s'yfait du côté de Larissa & de Tricola dans le mois de Juin, c'est à dire dès les premiers jours de Juin; & du côté de Jannina & des environs, seulement le 15. au le 20. du même mois. Comme Durazzo est de près de trente milles d'Allemagne plus au nord que Jannina & Larissa, & que le pays y est rude & montagneux, on n'y fait pas même la coupe & la recolte des bleds de fi bonne heure. Ainfi les armées qui n'y féjournerent que jusqu'au 24 de Mai Julien, ne purent pas en être foulagées.

Quintilis.

Kalend. — 21

VI — 22

V — 23

|        | 0 | uintili |             |     |     |
|--------|---|---------|-------------|-----|-----|
|        | V |         | 5.          | ,   |     |
| 4      | _ | IV      |             | 24  |     |
| 5      |   | Ш.      | _           | 25  |     |
| 6      | _ | prid.   |             | 26  |     |
| 7<br>8 | _ | Nonz    | 4           | 27  |     |
| 8      | _ | VIII    |             | 28  |     |
| 9      |   | VII     |             | 29  |     |
| 10     | _ | VI      |             | 30  |     |
| 1 1    |   | V       |             | 31  |     |
| 12     | _ | IV      |             | ī   | Jui |
| 13     | _ | m       |             | 2   |     |
| 14     |   | prid.   |             | 3   |     |
| 15     |   | Idus    |             | 4   |     |
| 16     | - | XVII    | _           | 5   |     |
| 17     | - | XVI     |             | 6   |     |
| 18     | - | XV      | _           | 7   |     |
| 19     |   | XIV .   |             | 8   |     |
| 20     |   | XIII    | <del></del> | 9   |     |
| 2 I    | _ | XII     | -           | 10  |     |
| . 2 2  | _ | XI      |             | 11  |     |
| 23     | _ | X       |             | I 2 |     |
| 24     | _ | IX      |             | 13  |     |
| 25     | _ | VIII    | , -         | 14  |     |
| 26     |   | VII .   | -           | 15  |     |
| 27     |   | . VI    | _           | 16  |     |
| 28     | - | V       |             | 17  |     |
| 29     | _ | IV      |             | 18  |     |
| 30     |   | ш       |             | 19  |     |
| 31     | _ | prid.   | _           | 20  |     |
| -      |   | -       |             |     |     |

|     | 3   | Sextilis. |            |     |          |  |
|-----|-----|-----------|------------|-----|----------|--|
| Ĭ   |     | Kalend.   | ~          | 2 I |          |  |
| 2   | _   | IV        | _          | 22  |          |  |
| 3   |     | Ш         | _          | 23  |          |  |
| 4   | - ' | prid.     |            | 24  |          |  |
| 5   |     | Nonæ      | _          | 25  |          |  |
| 6   |     | VIII      | _          | 26  |          |  |
| 7 . |     | VII       | <b>—</b> , | 27  |          |  |
| 8   | _   | VI        |            | 28  |          |  |
| 9   |     | V         | _          | 29  |          |  |
| 0   | _   | IV        |            | 30  |          |  |
| ľ   |     | III       | _          | I   | Juillet. |  |
| 2   |     | prid.     |            | 2   |          |  |
| 13  | _   | Idus      | _          | 3   |          |  |
| 14  |     | XVII      | . —        | 4   |          |  |
| 5   | _   | XVI       | _          | 5   |          |  |
| 16  |     | XV        | -          | 6   |          |  |
| 7   |     | XIV       |            | 7   |          |  |
| 8   |     | XIII      | _          | 8   |          |  |
| 19  |     | XII       |            | 9   |          |  |
| 20  |     | XI        |            | 10  |          |  |
| LI  | -   | X         | _          | ΙI  |          |  |
| 2 2 |     | IX        |            | I 2 |          |  |
| 23  |     | VIII      |            | 13  |          |  |
| 4   | _   | VII       | -          | 14  |          |  |
| 25  |     | VI        |            | 15  |          |  |
| 26  | _   | v         | _          | 16  |          |  |
| 27  |     | IV        | _          | 17  |          |  |
| 28  |     | Ш         |            | 18  |          |  |
| 29  |     | prid.     | _          | 19  |          |  |
|     |     |           |            |     |          |  |

IV. Non. Quintil. ce 24 Mai.

Vers ce temps un jour plutôt ou plus tard, Célar effuya cet echec près de Durazzo qui le força à décamper ib. ch. 66 &c.

III. Non. Quintil. ce 25. Mai.

Céfar quitta les retranchemens & marcha du côté d'Apollonia. Pompée décampe en même temps, & les deux armées occupent leurs vieux camps près d'Afparagum. ibid. ch. 75.

Prid. Non. Quintil. ce 26 Mai.

Céfar décampe & fait des marches forcées d'abord à Apollonia, où il fur contraint d'aller pour la substitance de l'armée, & pour se débarasser des malades & des blessés. Il marcha ensuite par l'Epire & par l'Acarnanie dans la Thessaire.

Pompée qui étoit d'une marche en arriere, le pourfuivit quatre jours de fuite. Il cessa à la fin de le talonner, & se tourna du côté de la Macedoine, pour joindre Scipion & pour accabler Domitius. ib. ch. 78.

XVII. Kal. Sextil. ce 5 Juin.
Cesar joint heureusement Domitius à
Eginium & marche après la jondion à Gom-

phi dans la Thessalie, ibid. ch. 80. XVI. Kal. Sextil. ce 6. Juin.

Après avoir pris & faccagé Gomphi, Céfar marche a Metropolis qui se rend ch. 71. Il s'avança ensuite un peu du côté de Pharfales, & y prit fon camp dans une plaine fertile, où le bled étoit déja presque mur & prêt à être moissoné ch. 81. Cette circonflance qu'il rapporte lui méme, s'accorde avec la lettre de Mr. Clairambault par rapport au temps de la moisson aux environs de Larissa, & sert de preuve à la vérité de mon calcul.

XII. Kal. Sextil. ce 10. Juin.

Pompée ayant joint les légions de Scipion, marcha dans la Theffalie, & étant venu en présence de l'armée de Céfar, il prit un camp très avantageux sur une hauteur près de Pharsales. ch. 82.

Les deux armées reflerent plusieurs jours dans la même position. César s'approcha à disserentes reprises du camp ennemi. Mais Pompée ne s'y prêta pas au commencement. A la fin il se vit forcé par les instances de son parti, à risquer la bataille qui décida du sort de l'Empire Romain.

V. Id. Sextil. ou le 9. Août Romain ce 29. Juin nouveau stile.

Jour de la bataille de Pharfales.

Dans le huitieme tome du tréfor des an- 1º45, 71°C. tiquités de Grævius, se trouve une dissertation de Jean Baptista Bellus sur le jour de cette bataille. L'auteur reclame le témoig-

nage du vieux Calendrier que j'ai cité, & croit que les jeux célébrés pour la victoire de César ce XIII. Kal. Sextil., qui selon le Syftème du pere Petau répond au 12. Mai. regardent celle de Pharfales. Je montrerai dans la fuite que les folemnités de ce jour rappelloient incontestablement la mémoire de la victoire que ce grand homme remporta dans le Pont fur Pharnace. Comme d'ailleurs toutes les circonstances qui ont précédé la baraille, prouvent clairement, qu'elle ne pouvoit pas être déjà livrée le 12. Mai, l'auteur propose une autre date, savoir celle du 27. de Juin, & il tache de l'établir par deux passages, l'un de Plutarque & l'autre du poëte Lucain. Plutarque dit dans la vie de Brutus, que la bataille fut donnée, lorsqu'il Etoit dung Bigur und undun wide. L'auteur foutient donc qu'anus signifie ici le folftice. Mais le sens des paroles est clair, elles disent simplement, qu'on étoit dans le fort de l'Eté, & qu'il faifoit alors beaucoup de chaleur. Lucain parle en poëte de la nation des Arabes, qui étant menée à cette guerre du fond de l'Arabie, a dû être étonnée de voir l'ombre du soleil se présenter d'une maniere différente que chez eux. Quoique dans ces deux passages on ne reconnoisse pas le folitice, il n'est pas moins vrai que les armées ont combattu vers le temps que l'auteur a déviné.

En consultant les fastes conservés dans cette vieille table de marbre que j'ai citée, Gruter. & où Bellus cherchoit aussi la date de cette thes. Inscr. bataille, on voit les mots suivans ajoutés au IX. d'Août HOC DIE CAESAR HISPALI VICIT. Comme Céfar n'a pas gagné une bataille à Hispalis, & qu'on livra celle de Munda le XVI. Kal, April. on auroit pu foupconner quelque faute de copiste, & découvrir peut-être qu'il avoit mal à propos substitué Hispali, à la place de Pharsali. Mais il falloit pour nous en convaincre que Muratori publiat les débris d'une autre vieille table de marbre déterrée, il y a cent ans dans les ruines d'Amiternum, & qui représente aussi les restes d'un vieux Calendrier. On y lit clairement V. Eid. Aug. FERiae Quod EO DIE C CAES, C. F. PHARSALI DE-VICIT. Le s. avant les Ides d'Août ou le 9. de ce mois des Vacances, à caufe que Cajus Céfar, fils de Cajus a vaincu à Pharfales. Ce iour tombe selon ma supputation au 29. Juin de nôtre Calendrier, & répond exactement à tous les caracteres des temps, & à la suite des événemens que Céfar détaille lui même.

Il est certain que lorsque le Calendrier fut réformé on garda dans les monumens pu-

blics & dans les Faftes, toutes les vieilles dates des grands événemens, dont on célcbroit la mémoire, & on trouvera dans ce journal d'autres exemples qui le prouvent. Les Historiens des fiecles postérieurs comme Plutarque, Appien & autres n'y ayant pas fair toujours résexion, ont souvent par cette raison consondu les époques & les saisons.

| _   |    |         |          |     |       |
|-----|----|---------|----------|-----|-------|
|     | Se | ptember |          |     |       |
|     |    | Kalend. |          | 20  |       |
| 2   | _  | IV      | _        | 2 I |       |
| 3   |    | Ш       | <u> </u> | 2.2 |       |
| 4   |    | prid.   | _        | 23  |       |
| 5   |    | Nonz    |          | 24  |       |
| 6   | _  | VIII    | _        | 25  |       |
| 7   | _  | VII     | _        | 26  |       |
| 8   |    | VI      |          | 27  |       |
| 9   |    | V       | _        | 28  |       |
| 10  |    | .IV     |          | 29  |       |
| 11  | _  | Ш       | -        | 30  |       |
| I 2 |    | prid.   |          | 31  |       |
| 13  | -  | Idus    | _        | 1   | Août. |
| 14  | _  | XVII    |          | 2   |       |
| x 5 | _  | XVI     | _        | 3   |       |
| 16  | -  | XV      | _        | 4   |       |
| 17  |    | XIV     |          | 5   |       |
| 18  |    | XIII    |          | 6   |       |

## Septembre.

|     | 0. | perme |   |    |       |  |
|-----|----|-------|---|----|-------|--|
| 19  | _  | XII   | _ | 7  | Août. |  |
| 20  | _  | XI    | _ | 8  |       |  |
|     |    | X     | _ | 9  |       |  |
|     | -  |       | ` | 10 |       |  |
| 23  |    | VIII' | ~ | 11 | -     |  |
| 24  |    | VII   | _ | 12 |       |  |
|     | -  | VI    | _ | 13 |       |  |
|     | _  | V     |   | 14 |       |  |
|     | _  | IV    | _ | 15 |       |  |
| 28  | _  | Ш     |   | 16 |       |  |
| 2.0 |    | prid  |   |    |       |  |

| 27  |               | IV       |   | 15  |  |
|-----|---------------|----------|---|-----|--|
| 28  | _             | Ш        |   | 16  |  |
| 29  |               | prid.    | _ | 17  |  |
|     | (             | Octobre. |   |     |  |
| 1   | _             | Kalend.  | _ | 18  |  |
| 2   | ·             | VI       | _ | 19  |  |
| 3   | _             | V        | _ | 20  |  |
| 4   | _             | IV       | _ | 2 I |  |
| 5   | <del>-</del>  | Ш .      | _ | 22  |  |
| 6   | _             | prid.    | _ | 23  |  |
| 7   | _             | Nonz     | _ | 24  |  |
| 8   | _             | VIII     |   | 25  |  |
| 9   | _             | VII      | _ | 26  |  |
| 10  | <del></del> - | VI       | _ | 27  |  |
| 11  | -             | V        | _ | 28  |  |
| 12  |               | IV       |   | 29  |  |
| 13  |               | Ш        | _ | 30  |  |
| T 4 |               | neid     |   |     |  |

prid. Idus

1 Septembre

### October.

| 16  |   | XVII  |   | 2 Septembre |
|-----|---|-------|---|-------------|
| 17  |   | XVI   |   | 3           |
| 18  | - | XV    |   | 4           |
| 19  |   | XIV   |   | 5           |
| 20  | _ | XIII  |   | 6           |
| 21  | - | XII   |   | 7           |
| 2.2 | _ | XI    | _ | 8           |
| 23  |   | X     |   | 9           |
| 24  | _ | IX    | _ | 10          |
| 25  | _ | VIII  |   | 11          |
| 26  |   | VII   | _ | 12          |
| 27  |   | VI    |   | 13          |
| 28  |   | V     |   | 14          |
| 29  |   | IV    |   | 15          |
| 30  |   | Ш     |   | 16          |
| 31  |   | prid. | _ | 17          |
| ٠,  |   | 1     |   | ,           |

Il nous est encore bien utile outre la bataille de Pharfales, d'avoir trouvé une autre date certaine, & qui nous sert de guide, & c'est celle de la mort de Pompée en Egypte. Dion Cassius, Paterculus Liv. II. ch. 35. Pline Liv. XXXVII. ch. 2. difent qu'il fut ué la veille du jour de la naissance. On sait par Paterculus & par Pline que ce stut au jour de sa naissance, le dernier de Septembre, prid. Kal. Oct., qu'il celebra autresois son triomphe sur Mithridate, ainsi que l'attestent les mêmes

mêmes auteurs & furtout les Fastes Capi-

La veille de ce jour ou le III. Kal. d'Octobre, tombe selon notre suppuration, au seize d'Août nouveau stile. Il y a donc depuis la bataille de Pharsales jusqu'à la mort de Pompée 48 jours & 50. selon Plutarque qui contre le témoignage des autres écrivains, dare de deux jours plus tard l'affassinat de ce malheureux ches de parti.

Pendant ces 48. jours Pompée ayant perdù la bataille, se sauva à Larissa, à Amphipolis. Il s'embarqua près de cette ville & navigea à Mityléne, où il sur détenu deux jours par les vents contraires. Il longea enfuire plussers jours les côtes de la Cilicie, & mit pied à terre à Attalie, ville de Pissie. Il vint ensuite dans l'Isle de Chypre, & prit la malheureuse résolution d'aller à Polussum en Egypre, où il trouva la mort.

César resta deux jours encore à Pharsales, marcha par terre avec la cavalerie jusqu'à l'Hellespont, passa en Asie, s'y arrèta quelque temps, & arriva en Egyptetrois jours après le meurtre de Pompée. Cés. de la guerre civ. III. ch. 106.

V. Non. d'Octob. ce 20. Août.

En caiculant la diftance des lieux, & le temps que Céfar & Pompée ont dû employer Tome III.

pour faire ces marches, on trouvera un rapport très juste de cet espace de temps avec l'histoire.

Céfar fut empéché par les vents de partir d'Egypte par mer. Ces vents nommés Etéfiens foufflent régulierement jusqu'à la fin du mois d'Août, comme l'ont remarqué Prolemée dans ses Ephemerides, Pline Liv. II. 6. 4.2. Columella Liv. II. de re rustica.

La nouvelle de la mort de Pompée étant arrivée à Rome à la fin du mois d'Otobue Romain au milieu de Septembre Julien, on y combla Céfar, quoiqu'abfent, de toutes fortes d'honneurs & de dignités. Il fut de nouveau déclaré Dicateur, & entra en charge de cette feconde Dicature à Alexandrie. Ce fut en cette qualité qu'il prétendit avoir le droit de décider en Egypte, entre Cléopatre & fon frere, de leur querelle pour la fuccession au trône.

#### November.

| 1 | _ | Kalend. |              | · 18 |
|---|---|---------|--------------|------|
| 2 |   | IV      |              | 19   |
| 3 | _ | Ш       |              | 20   |
| 4 |   | prid.   | ٠ ــــــــ ٠ | 2 I  |
| 5 | - | Nonæ    |              | 22   |

|     | $N_o$       | vember. |        |     |         |
|-----|-------------|---------|--------|-----|---------|
| 7   |             | VII '   | -      | 24  |         |
| 8   |             | VI ·    |        | 25  |         |
| 9   |             | ν .     |        | 26  |         |
| 10  |             | IV      |        | 27  | , -     |
| 11  |             | · III   |        | 28  |         |
| 12  | -           | prid.   |        | 29  |         |
| 13  |             | Idus    |        | .30 |         |
| 14  | _           | XVII    | _      | 1   | Odobre. |
| 15  | -           | XVI     |        | 2   |         |
| 16  |             | xv      | ٠ ــــ | 3   |         |
| 17  | -           | XIV     |        | `4  |         |
| 18  |             | XIII    | `      | 5   | ,       |
| 19  | -           | XII     | _      | 6   |         |
| 20  | _           | XI      | _      | 7   |         |
| 2 I | -           | X       | -      | 8   |         |
| 22  | `           | IX ·    |        | 9   |         |
| 23  |             | VIII    |        | 10  |         |
| 14  | _           | VII     | _      | 11  |         |
| 25  | —.          | VI      | _      | 13  |         |
| 26  |             | V       |        | 13  | 2       |
| 27  | _           | IV      | _      | 14  |         |
| 28  | -           | III ·   | _      | 15  | ,       |
| 29  |             | prid.   |        | 16  |         |
| •   | $D\epsilon$ | cembre. |        |     |         |
| 1   |             | Kalend. | _      | 17  |         |
| -   |             | TV      |        | -/  |         |

## December.

| 4   |   | prid.  |   | 20 Octobre. |
|-----|---|--------|---|-------------|
| 5   |   | Nonz   | _ | 21 .        |
| 6   |   | VIII . |   | 2.2         |
| 7   |   | VII    |   | 23          |
| 8   |   | VI     | _ | 24          |
| 9   |   | v      |   | 25          |
| 10  | _ | IV     |   | 26          |
| 11  |   | ш      |   | 27          |
| 12  | _ | prid.  | _ | 28          |
| 13  |   | Idus   |   | 29          |
| 14  |   | XVII   | _ | 30          |
| 15  |   | XVI    |   | 31          |
| 16  | _ | XV     |   | 1           |
| 17  |   | XIV    |   | 2           |
| 18  | _ | XIII   | _ | 3           |
| 19  | _ | XII    | _ | 4           |
| 20  | _ | XI     | _ | . 5         |
| 2-1 | _ | X      | _ | 6           |
| 22  | _ | IX     |   | 7           |
| 23  | _ | VIII   |   | 8           |
| 24  |   | VII    |   | 9           |
| 25  |   | VI     | ٠ | 10          |
| 26  |   | V      | _ | 11          |
| 27  | _ | IV     |   | 12          |
| 28  | _ | Ш      | _ | 13.         |
| 20  | _ | prid.  |   | 14          |

Après la bataille de Pharfales Ciceron renonça à la guerre & retourna en Italie. Il étoit déja à Brindes

Prid. Non. Nov. ce 21 Septembre.
Ainsi qu'on le voit par la lettre dans

Ainfi qu'on le voit par la lettre dans laquelle il répond à fa femme Terentia qui l'avoit félicité sur son retour. Il y resta plusieurs mois.

César sut impliqué à Alexandrie dans une guerre dissicile avec les Egyptiens.

Vers le milieu du mois de Novembre Romain, Domitius Calviuus envoya à la réquifition de César de l'Asie en Egypte les deux légions avec lesquelles César acheva de soumettre ce pays.

L'an de Rome 707.

avant la naissance de J. C 47 ans,
L'an de monde 3937.

C. Julius Casar, Dictator II.

M. Antonius, Mag. Equitum.

# Januarius.

1 — Kalend. — 15 2 — IV — 16

3 — III — 17 4 — prid. — 18

5 — Nonz — I

|     | 3   | ınuariu. | s.  |             |
|-----|-----|----------|-----|-------------|
| 6   | _   | VIII     | _   | 20          |
| 7   |     | VII      |     | 21          |
| 8   |     | M.       | _   | 2.2         |
| 9   | _   | V.       | _   | 23          |
| 10  | _   | IV       | ,   | 24          |
| I F | -   | Ш        |     | 25          |
| 1,2 | _   | prid.    | _   | 26          |
| 13  | . — | Idus     |     | 27          |
| 14  | _   | XVII     |     | 28          |
| 15  |     | XVI      |     | 29          |
| 16  |     | XV       |     | 30          |
| 17  | -   | XIV      |     | 1 Decembre. |
| 18  |     | XIII     | _   | 2.          |
| 19  | _   | XII      |     | 3           |
| 20  | _   | XI       | · — | 4           |
| 2 I | _   | X        | -   | \$          |
| 22  | -   | IX       |     | 6           |
| 23  | _   | VIII     | -   | . 7         |
| 24  | _   | .VII     |     | 8           |
| 25  | -   | ·VI      |     | 9           |
| 26  |     | V        |     | 10          |
| 27  |     | IV       | -   | 11          |
| 28  |     | Ш        | _   | 12          |
| 29  | -   | prid.    | -   | 13.         |
| 3   | Fe  | bruariu  | 5.  |             |
| Ī   |     | Kalend.  | _   | 14          |
| 2   | -   | IV       | -   | 15          |
|     |     |          |     |             |

# Februarius.

| _      |          | TIT    | 5            | - ( | Decembre. |   |
|--------|----------|--------|--------------|-----|-----------|---|
| 3      |          | III /  |              |     | Decembre. |   |
| 4      |          | prid.  | 77           | 17  |           |   |
| 5      |          | Nonz   |              | 18  |           |   |
| 6      |          | VIII   | <del>-</del> | 19  |           |   |
| 7      |          | VII    |              | 20  | 1         |   |
| 7<br>8 |          | VI     | <b></b> ,    | 2 I | 1 .       |   |
| 9      | -        | ·V     | ,            | 2.2 | - '       |   |
| 10     |          | IV .   |              | 23  |           |   |
| 11     | -        | Ш      |              | 24  |           |   |
| 12     | -        | prid.  |              | 25  |           |   |
| 13     |          | Idus'  |              | 26  |           |   |
| 14     |          | XVI    |              | 27  |           |   |
| 1.5    |          | XV     |              | 28  |           | 4 |
| i6     |          | XIV    |              | 29  |           |   |
| 17     | -        | XIII - |              | 30  |           |   |
| 18     | -        | XII    |              | 3 I |           |   |
| 19     |          | XI     |              | ī   | Janvier.  |   |
| 20     |          | X      |              | 2   | •         |   |
| 2 I    | _        | ΙX     | _            | 3   |           |   |
| 22     |          | VIII   |              | 4   |           |   |
| 2.3    |          | VII    |              | 5   | •         |   |
| 24     |          | VI     |              | 6   |           |   |
| 25     |          | V.     |              | . 7 |           |   |
| 26     | <u>.</u> | IV     |              | . 8 |           |   |
|        |          | TIT    |              | . 0 |           |   |

prid.

Céfar passa les trois premiers mois de l'année Romaine à se désendre contre les Egyptiens, & à leur faire la guerre par terre & par mer, neque loco, neque tempore æquo sed hyeme anni, selon Suetone & Hirtius dit: quia tempessatibus propter anni tempus iam interclussus recipere transmarina auxilia non posses.

Pendant ce temps le Roi Pharmace s'étoit rendu maître de l'Armenie & de la Cappadoce, & Domitius perdit contre lui la bataille de Nicopolis. Bel Al. 33. Pharmaess interceptis tabellariis cognoſcit Cafarem magno in periculo verſari.

#### Martius.

| ť   | _ | Kalend. |   | f I |
|-----|---|---------|---|-----|
| 2   |   | , VI    | _ | 12  |
| 3   |   | v       |   | 13  |
| 4   | _ | IV      | _ | 14  |
| 5   | _ | III '   |   | 15  |
| 6   | _ | prid.   | _ | 16  |
| 7   | _ | Nonz    |   | 17  |
| 8   | - | VIII    | _ | 18  |
| 9   | - | VII     |   | 19  |
| 10  | _ | VI      |   | 20  |
| 11. |   | v       | _ | 2.1 |
| 12  | _ | TV      |   | 2.0 |

| Martius |   |
|---------|---|
|         | _ |

13 — III — 23 14 — prid. — 24 15 — Idus — 25

16 — XVII — 26 17 — XVI — 27

18 — XV — 28 19 — XIV — 29

20 — XIII — 30

21 — XII — 31 22 — XI — .1

Fevrier.

23 - X - 1 24 - IX - 3

24 — IX — 3 25 — VIII — 4

26 — VII — 5 27 — VI — 6

17 — VI — 6 18 — V — 7

29 — IV — 8 30 — III — 9

30 — III — 9

# Aprilis.

1 — Kalend. — 11 2 — IV — 12

3 — III — 13 4 — prid. — 14

5 — Nonz — 15 6 — VIII — 16

7 — VIII — 18

P

|   |     |   |        | 1        |     |     |
|---|-----|---|--------|----------|-----|-----|
|   |     |   | Aprili | s.       |     |     |
|   | 8   |   | · VI   |          | 18  | Fev |
|   | 9   |   | v      | -        | 19  |     |
|   | 10  |   | IV     |          | 20  |     |
|   | 11  |   | ш      | , —      | 21  |     |
|   | 12  |   | prid.  |          | 22  |     |
| ٠ | 13  | , | Idus   |          | 23  |     |
|   | 14. |   | XVII   |          | 24  |     |
| ٠ | 15  | - | XVI    | -        | 25  |     |
|   | 16  | - | XV     |          | 26  |     |
|   | 17  |   | XIV    |          | 27  |     |
|   | 18  |   | XIII   | -        | 28  |     |
|   | 19  |   | , ХЦ   |          | 1   | Ma  |
|   | 20  |   | XI     |          | 2   |     |
|   | 21  | - | X      |          | 3   |     |
|   | 22  |   | IX     |          | 4   |     |
|   | 23. | - | VIII   |          | 5   |     |
|   | 24  |   | VII    |          | 6   |     |
|   | 25  |   | VI     |          | 7   |     |
|   | 26  |   | V      |          | 8   |     |
|   | 27  |   | IV     |          | 9   |     |
|   | 28  |   | Ш      |          | ıó. |     |
|   | 29  |   | prid.  | <u> </u> | 11  |     |
|   |     |   | -      |          |     |     |

César après avoir vaincu le Roi Ptolemée, entra victorioux dans la ville d'Alexandrie, & s'en rendit maître.

Cette date nous est de même conservée dans ce vieux calendrier que j'ai souvent cité.

Voici les paroles qu'on lit sur le marbre. HOC DIE CAESAR ALEXAND RECEPTT. Ce jour là César s'empara d'Alexandrie. Il y a 47. jours de différence entre le 6. Fevrier Julien & le VI. Kal. Apr. Romain. On voit donc que n'y ayant plus de jours situabondans dans l'année, César ne pouvoit pas en intercaler un plus grand nombre, pour rétablir l'ordre des jours dans leur apport naturel avec l'année solaire. On voit aussi que Dion Cassius avoit raison de se récrier contre ceux qui prétendoient que les jours insaccalés dans l'année de consulion, alloient au nombre de 67.

Céfar arrivé à Alexandrie le 19. d'Août de l'année précédente, s'occupa donc pendant fix mois de la guerre avec les Egyptiens.

|   |   | Majus.  |   |     |
|---|---|---------|---|-----|
| 1 |   | Kalend. |   | 1 2 |
| 2 | - | VI      | - | 13  |
| 3 |   | V       |   | 14  |
| 4 |   | IV      |   | 15. |
| 5 | _ | III     |   | 16  |
| 6 | _ | prid.   | _ | 17  |
| 7 | ٠ | Nonz    |   | 18  |
| 8 |   | VЩ      | _ | 19  |
| 9 | - | VII     |   | 20  |

| -          |     |         |   |            |        |
|------------|-----|---------|---|------------|--------|
|            | _ ' | Majus.  |   |            | - 50   |
| 10         | _   | VI      |   | 2.1        | Mars.  |
| 11         |     | v       |   | 22         |        |
| 12         |     | IV      |   | 23         |        |
| 13         |     | Ш       |   | 24         |        |
| 14         |     | prid. 6 |   | 25         |        |
| 15         | _   | Idus    |   | 2.5        |        |
| 16         | _   | XVII    |   | 27         |        |
| 17         | _   | XVI     | _ | 28         |        |
| 18         | _   | XV      |   | 29         |        |
| 19         | -   | XIV     |   | 30         |        |
| 20         | -   | ХШ      |   | 31         |        |
| 2.1        |     | XII     |   | ·χ         | Avril. |
| 2.2        | .—  | ΧI      | _ | ź          |        |
| 2.3        | _   | X       |   | 3          |        |
| 24         |     | IX      |   | 4          |        |
| 2.5        |     | VIII    | _ | ŝ          |        |
| 26         | _   | VII     | - | 6          |        |
| 27         |     | VI      |   | 7          |        |
| 28         |     | V       |   | - <b>8</b> |        |
| 29         |     | IV      | _ | 9          |        |
| 30         |     | III     |   | 10         |        |
| <b>3</b> I | _   | prid.   | _ | TT         | ,      |
|            | J   | unius.  |   |            |        |
| r          | _   | Kalend. | _ | 1 2        |        |
| . 2        | 4   | IV      |   | 13-        |        |
| 3          | _   | III     |   | 14         |        |
| 4          |     | prid.   |   | 15         |        |
| •          |     | •       |   | •          |        |

|      |     | Junius. |              |     |      |
|------|-----|---------|--------------|-----|------|
| 5    |     | Nonæ    |              | 16  |      |
| 6    | , — | VIII    |              | 17  |      |
| 7.   | -   | VII -   |              | 18  |      |
| 8    | _   | VI      |              | 19  |      |
| 9    |     | V       | . —          | 20  |      |
| 0    |     | IV      |              | 2 I |      |
| 1    |     | III     |              | 22  |      |
| 2    |     | prid.   | . —          | 23  |      |
| 13`` | -   | Idus    | -            | 24  |      |
| 4    |     | XVII    | =            | 25  |      |
| 15   |     | XVL     | <u> </u>     | 26  |      |
| 6    | _   | XV      |              | -27 |      |
| 7    |     | XIV     | _            | 28  |      |
| 8 1  | _   | XIII    | _            | 29  |      |
| 19   |     | XII     |              | 30  |      |
| 20   |     | XI      |              | . 1 |      |
| 2 1  |     | X       |              | 2   | Mai. |
| 22   |     | IX      |              | 3   |      |
| 13   | -   | VIII    |              | 4   |      |
| 24   |     | VII     |              | 5   |      |
| 25   | _   | VI      |              | 6   |      |
| 26   |     | V       | _            | 7   |      |
| 27   |     | IV      | <del>-</del> | 8   |      |
| 2.8  |     | TIT     |              | 9   |      |

Après la prise d'Alexandrie César épris des charmes de Cléopatre s'arrêta encore

près de trois mois en Egypte, jusqu'au mois de Juin Romain & ne quitta ce pays que sur les avis qu'il reçut des succès de Pharnace en Asie. Suetone Céf. ch. 52. Appien guerre civ. l. 2. p. 448.

Dans les premiers jours du Juin Romain, ver la mi-Avril Julien, Cesarquitta l'Egypte & alla en Syrie. Le bruit quoiqu'un peu prématuré en vint à Rome. III. Non. Quint. le 15. Mai. Cic. ep. 19. liv. XI. à Attieus.

Liv. II. Bel. Appien dit que César resta près de neus Cir. P. 484 mois en Egypte. Il étoit arrivé le V. avant les Nones d'Octobre de l'anné passée, & partit au mois de Juin Romain de cette année. Ce fut donc dans le neuvieme mois qu'il s'achemina pour l'expédition contre Pharnace. L'auteur grec a fait le compte rond, fans se soucier, que plusieurs jours manquaffent encore pour compléter ces neuss mois.

XVII. Kal. Quintil. ce 25. Avril.

Ciceron marque à Terentia dans une Lettre daté de ce jour, qu'il a grande envie d'envoyer son frere à César pour lui recommander ses intérêts. Ep. II. liv. XIV. fam.

César passa par mer dans la Cilicie (Jofeph liv. XIV. ch. 16.) & ne s'y arrêta pas longtemps pour aller promptement finir la guerre contre Pharnace dans le Pont.

|     | Ç        | uintili | s. |     |       |
|-----|----------|---------|----|-----|-------|
| 1   | `        | Kalend. | -  | 11  |       |
| . 2 |          | VI      | _  | 12  |       |
| 3   | _        | V       |    | 13  |       |
| 4   |          | IV      |    | 14  |       |
| 5   | _        | Ш       |    | 15  |       |
| 6   |          | prid.   |    | 16  |       |
| 7   | -        | Nonz    | -  | 17  |       |
| 8   |          | VIII    |    | 18  |       |
| 9   | _        | VII     |    | 19  | •     |
| 10  | _        | VI      |    | 20  |       |
| 11  | مِد.     | v       |    | 2 I |       |
| 12  | <u> </u> | IV      |    | 22  |       |
| 13  |          | Ш       | _  | 23  |       |
| 14  |          | prid.   | _  | 24  |       |
| 15  |          | Idus    |    | 25  |       |
| 16  |          | XVII    | -  | 26  |       |
| 17  | -        | XVI     |    | 27  |       |
| 18  |          | XV      |    | 28  |       |
| 19  |          | XIV     |    | 29  |       |
| 20  | -        | XIII    |    | 30  |       |
| 2 I |          | XII .   | -  | 3.1 |       |
| 22  | _        | XI      | _  | I   | Juin. |
| 23  |          | X       | _  | 2   | ,     |
| 24  |          | IX .    | _  | 3   |       |
| 25  | _        | VIII    | -  | 4   |       |
| 26  |          | VII     | _  | 5   |       |
| 27  | +        | AI      | _  | 6   |       |
|     |          |         |    |     |       |

| -7- |     |          |    |     |       |
|-----|-----|----------|----|-----|-------|
|     | T Q | uintili: | s. |     | . 1   |
| 28  |     | v        |    | 7   | Juin. |
| 29  | _   | IV       | -  | 8   |       |
| 30  | _   | III      | _  | 9   |       |
| 31  |     | prid.    | _  | 10  |       |
|     | . S | extilis. |    |     |       |
| 1   |     | Kalend.  | ,  | 11  |       |
| 2   | _   | IV -     | _  | T 2 |       |
| 3   | _   | III      |    | 13  |       |

5 — Nonz — 15 6 — VIII — 16 7 — VII — 17 8 — VI — 18

prid.

9 — V — 19 10 — IV — 20

11 — III — 21 12 — prid. — 22

13 — Idus — 23 14 — XVII — 24

15 — XVI — 25 16 — XV — 26 17 — XIV — 27

18 — XIII — 28 19 — XII — 29

20 — XI — 30 21 — X — 1

21 — X 22 — IX — 1

Sex-

|    | Sextilis. |       |   |   |
|----|-----------|-------|---|---|
| 13 | _         | VШ    | _ | 3 |
| 24 |           | VII   |   | 4 |
| 25 | _         | VĮ    |   | 5 |
| 26 | _         | ' V   | - | 6 |
| 27 |           | IV.   |   | 7 |
| 28 |           | Ш     |   | 8 |
| 20 |           | prid. | - | 9 |

Ciceron dit dans une Lettre à Atticus, L. XI. que Trebonius, qui le XVII. avant les Kalendes de Septembre c'est à dire le 14. de Juin nouveau stile étoit venu, de la Seleucie près d'Antioche, à Rome, & avoit employé 27. jours à son voyage, lui marquoit que le jeune Ciceron son neveu avoit parlé à César à Usserius en a conclu que César avoit donc encore été le 28. de Mai, ou le XV. Kalend. Sextil. dans cette ville. en lifant avec attention la lettre de Ciceron on voit que Trebonius lui donne avis de cette entrevue, comme arrivée depuis un certain temps, & non lors de son départ. Dans une autre Lettre à Atticus, Ciceron dit que son neveu étoit déja parti d'Ephese pour aller à la rencontre de Céfar le IV. des Kalend. Jun. ou le 9. Avril. \*

Céfar marcha avec toute la diligence possible pendant une partie du mois Quintilis par la Cappadoce & s'achemina vers le Pont. Tome III.

XII. Kalend. Sextil. ce 31. Mai.

Ce jour là fe donna la bataille contre Pharnace, près de la ville de Zela aux environs du mont Scotius dans le pont. Hirt. de la guerre Alex. ch. 72.

Pai également déterré dans ce vieux calendrier de Gruter, qui m'a déja si bien servi

pour les autres époques, cette date très importante pour la suite de ces événemens.

On y trouve au XII. des Kalend. Aug. les mots faivans: LUD. VICT. CAESAR. des jeux pour la vidoire de César. Il est vraisemblable que par la négligence du copiste les paroles ne nous en sont pas renduës affez exactement; cependant il n'est pas moins évident que la folemnité de ce jour ne pouvoit regarder que cette victoire; vu qu'il n'y en a pas d'autre dans l'histoire de sa vie, dont l'époque réponde auffi clairement à cette date. Toutes les circonstances qu'Hirtius rapporte, concourent pareillement à prouver que César gagna la bataille contre Pharnace, le jour même dont la mémoire fut ensuite célébrée à Rome par des ieux folemnels.

Prid. Id. Sextil. ce 22. Juin.

Ciceron reçut à Rome les lettres que César lui avoit écrites d'Egypte. Ep. 23. Liv. 14 fam.

| _   |   |          |          | -   |       | _   |
|-----|---|----------|----------|-----|-------|-----|
|     |   | Septembi | is.      |     |       |     |
| 1   |   | Kalend.  |          | 10  |       |     |
| 2   | - | IV       | _        | 11  |       |     |
| 3   | _ | III      | _        | I 2 |       |     |
| 4   |   | prid.    |          | 13  |       |     |
| 5   | _ | Nonz     | _        | 14  | F     | ,   |
| 6   | _ | VIII     | _        | 15  |       | :   |
| 7   | _ | VII      | _        | 1 6 |       | :   |
| 8   | _ | VI       |          | 17  |       |     |
| 9   | _ | V        | _        | ı 8 | -     | 1   |
| 10  |   | ·IV      | _        | 19  |       |     |
| 11  | _ | III      | _        | 20  |       |     |
| 12  | - | prid.    |          | 2 I |       | Ξ.  |
| 13  | _ | Idus     | <u>'</u> | 22  |       | •   |
| 14. | _ | XVII     | _        | 23  |       |     |
| 15  | _ | XVI      | ·—       | 24  |       | , • |
| 16  |   | XV       |          | 25  |       |     |
| 17  | 1 | XIV      | -        | 26  |       |     |
| 18  | — | XIII     | _        | 27  |       |     |
| 19  | _ | XII      | _        | 28  |       | . ' |
| 20  | - | XI       | 411      | 29  |       |     |
| 2 I |   | X        | _        | 30  |       |     |
| 22  | - | IX       | _        | 31  |       |     |
| 2-3 | _ | VIII ,   |          | ī   | Août. |     |
| 24  | _ | VII      |          | 2   |       |     |
| 25  | - | VI .     |          | 3   |       |     |
| 26  |   | v        |          | .9  |       |     |

| - 1 1 |      |          |          |    |       |
|-------|------|----------|----------|----|-------|
|       | Sept | embris.  |          |    |       |
| 27    | _    | IV .     |          | 5  | Août. |
| 28    | _    | Ш        | _        | 6  |       |
| 29    | _ '  | prid     | -1       | 7  |       |
| 1     | - 0  | ctobris. |          |    | -     |
| 1     | _    | Kalend.  | _        | 8  |       |
| 2     |      | VI       |          | 9  |       |
| 3     |      | v        |          | 10 |       |
| -     |      | IV       | _        | 11 |       |
| 5     |      | ш        | _        | 12 |       |
| 6     |      | prid.    |          | 13 |       |
|       | -    | Nonz     |          | 14 |       |
| 7     |      | VIII     | <b>-</b> | 15 |       |
| 9     |      | VII      |          | 16 | -     |
| 10    |      | VI       |          | 17 |       |
| 11    |      | V        |          | 18 |       |
| 12    |      | IV       |          | 19 |       |
| 13    |      | ш        | _        | 20 |       |
| 14    |      | prid.    | _        | 21 |       |
| 15    | _    | Idus     | _        | 22 |       |
| 16    |      | XVII     | _        | 23 |       |
| 17    |      | XVI      | _        | 24 |       |
| 18    |      | XV       |          | 25 |       |
| 19    |      | XIV      | _        | 26 |       |
| 20    |      | XIII     |          | 27 |       |
|       |      | "XII     |          | 28 | ,     |

#### Octobris.

| 24 | _  | IX      |   | 31      |      |
|----|----|---------|---|---------|------|
| 25 |    | VIII    |   | 1 Septe | mbre |
| 26 |    | VII     |   | 2       | i.   |
| 27 | _  | VI      |   | . 3     |      |
| 28 | -  | V       |   | 4       |      |
| 29 | _  | IV      |   | 5       |      |
| 30 | _  | Ш       | - | 6       |      |
| 31 | -+ | pridie. |   | 7       | 4    |
|    |    |         |   |         |      |

#### Kale::d. Sept. ce 10. Juillet.

On attendoit deja Cesar à Athenes. Mais Ciceron en doutoit, parcequ'il croyoit que les troubles de l'Asse devoient l'arrêter trop long temps pour pouvoir être deja ce jour à Athenes. Mais Cesar ayant vaincu Pharnace plus aissement qu'on n'avoit cru, sit tant de diligence dans ces voyages, qu'il a bien pu être à Athenes les premiers jours du mois de Septembre Romain. Cicer. ep. 21. liv. 11. à Attieus.

Céfar revint à Rome dans le même mois où il avoir été créé Dictateur l'année précédente, savoir au mois d'Octobre Romain. Plutarque vie de César. Hitrius dit: In Italiam celerius omnium opinione venit.

## November.

|       |          | ,       |          |      |         |
|-------|----------|---------|----------|------|---------|
| I     | _        | Kalend. |          | . 8  |         |
| 2     |          | IV      |          | 9    |         |
| 3     | -        | Ш       |          | ło   |         |
| 4     |          | prid.   |          | 17   |         |
|       |          | Nonz    |          | 12   |         |
| 5     |          | VIII    |          | 13   |         |
| 7     |          | VII     |          | 14   |         |
| 8     |          | VI -    |          | 15   |         |
| . 9   |          | V_      |          | 16   |         |
| 10    | _        | IV      |          | 17   |         |
| 11    |          | ш       |          | 18   |         |
| 12    |          | prid.   |          | 19   |         |
| ,13   |          | Idus    |          | 20   |         |
| 14    | _        | XVII ,  | _        | 21   |         |
| 15    | _        | XVI     |          | 22   |         |
| 16    |          | $XV^-$  |          | 23   |         |
| 17    |          | XIV     | -        | 24   |         |
| 18    | _        | , ХШ -  |          | 25   |         |
| 19    |          | XII     |          | 26   |         |
| 20    | <u> </u> | XI /    | ٠ ــــ ٠ | . 27 |         |
| ,2. I | _        | X       |          | 28   |         |
| .22   |          | IX ·    |          | 29   |         |
| 23    |          | VIII    |          | 30   |         |
| 24    |          | VII .   | _        |      | O&obre. |
| 25    | ·        | VI      |          | 2    |         |
| 2.6   |          | v       |          |      |         |

|     |      |          | ,  |        |
|-----|------|----------|----|--------|
|     | Λ    | Tovembe  | r. |        |
| 27  | _    | · IV – ' | -  | 4      |
| 28  |      | Ш        |    | 5      |
| 29  | _    | prid.    | ·  | 6      |
| •   | L    | ecember  |    |        |
| x   |      | Kalend.  | -  | -      |
|     | _    | IV       |    | 7<br>8 |
| 2   |      |          |    | _      |
| 3   |      | ш        | -  | 9      |
| 4   | _    | prid.    | -  | 10     |
| 6   | _    | Nonz     | _  | II     |
| 6   | **** | VIII     | _  | I 2    |
| 7.  |      | VII      |    | 13.    |
| 8   |      | VI       | -  | 14     |
| 9   | _    | V        |    | 15     |
| 10  | -    | IV       |    | 16     |
| 11  | _    | ш        |    | 17.    |
| 12  |      | prid.    |    | 18     |
| 13  |      | Idus     |    | 19     |
| 14  | _    | XVII     |    | 20     |
| 15  |      | XVI      |    | 2 I    |
| 16  | _    | XV       |    | 22     |
| 17  | -    | XIV      | ·  | 23     |
| 18  |      | XIII     |    | 24     |
| 19  |      | XII ·    | -  | 25     |
| 20  |      | XI       |    | 26     |
| 2 I | _    | Χ .      | -  | 27     |
|     |      | TV .     |    | - 0    |

#### December.

| 24  | _   | VII  | _ | 30 |          |
|-----|-----|------|---|----|----------|
| 25. | . — | VI   |   | 31 |          |
| 26  |     | v    | _ | 1  | Novembro |
| 27  |     | ` IV |   | 2  | , .      |
| 28  |     | Ш    |   | 3  |          |
|     |     |      |   |    |          |

César ayant été Dictateur cette année sans qu'il y eut des Consuls, en créa pour les trois derniers mois de cette année. Ce surent L. Fusius Calenus & P. Vatinius.

XIV. Kal. Jan. ce 23. Octobre.

César étant allé en Sicile, arriva ce jour à Lilyhée pour passer avec ses troupes en Afrique, selon l'histoire de la guerre d'Afrique, ch. 1.

VI. Kal. Jan. ce 31. Octobre.

César s'embarqua avec une partie de son armée & sit voile vers l'Afrique, ibid. ch. 2.

Ciceron dit que César avoit été averti par le premier Auruspico de ne pas embarquer son armée pour l'expédition d'Afrique, avant le solttice d'hyver; mais que peu superstitieux il avoit méprisé ce présage & & qu'il étoit parti bien avant ce temps, sans avoir moins réussi dans son entreprise. Quid? ipse Casar, cum a summo Aruspice moneretur, ne in Africam ante brumam trans-

mitteret, nonne transmisti? Quid ni secisset, uno in loco omnes adversariorum copiæ convenissent. Suivant la date du 31. Octobre qui resulte de ma supputation, le départ de la flotte précéda le solstice de près de six semaines, consormément au témoignage de Ciceron de Divinat. ch. 24. V. aussi Minutius Felix ch. 25.

Prid. Kal. Jan. ce 4. Novembre.

Après avoir été quatre jours en mer, Céfar découvrit les côtes d'Afrique & débarqua à Adrumetum. ibid. ch. 3.

## L'an de confusion ou l'an 708 de Rome avant J. C. 46. l'an de monde 3 9 3 8.

C. Julius Cafar, Dictator III.

M. Aemilius Lepidus.

#### Januarius.

| 1  |   | Kalend. |          | 5  |
|----|---|---------|----------|----|
| 2  |   | IV      |          | 6  |
| 3  |   | Ш       | · —      | 7  |
| 4  | _ | prid.   |          | 8  |
| 5  |   | Nonz    | <u> </u> | 9  |
| 6  |   | VIII-   |          | 10 |
| .7 |   | VII     |          | 11 |
| 8  | _ | VI      |          | 12 |
|    |   |         | Q        | 5  |

#### Januarius.

|            | -           |               |    |            |  |
|------------|-------------|---------------|----|------------|--|
| 9          | -           | V             |    | 13         |  |
| 10         | _           | IV            |    | 14         |  |
| 11         |             | III           | _3 | 15         |  |
| 1 2        | _           | prid.         |    | 16         |  |
| 13         |             | Idus          |    | 17         |  |
| 14         | _           | XVII '        |    | 18         |  |
| 15         | _           | XVI .         |    | 19         |  |
| 1 <b>6</b> | -           | χV            |    | 20         |  |
| 17         | _           | XIV           | _  | 2 I        |  |
| 18         | -           | $\mathbf{xm}$ |    | 22         |  |
| 19         | _           | XΠ            | _  | 23         |  |
| 20         | _           | XI            |    | 24         |  |
| 2 I        |             | X             |    | 25         |  |
| 22         | -           | IX            | _  | 25         |  |
| 23         | -           | VIII          | _  | 27         |  |
| 24         |             | VII           |    | 28         |  |
| 25         | <del></del> | VI            |    | 29         |  |
| 26         | -           | <b>V</b> /    | _  | 30         |  |
| 27         |             | IV            |    | 1 Decembre |  |
| 28         |             | Ш             | _  | 2          |  |
| 29         | _           | prid.         |    | 3          |  |

#### Februarius.

| I | ` | Kalend. |   |     |
|---|---|---------|---|-----|
| 2 |   | IV      |   |     |
| 3 |   | III     | _ | ,   |
| 4 | - | prid.   | _ |     |
|   |   | None    |   | - 7 |

#### Februarius.

| 6     | _        | VIII   | -  | 9   |  |
|-------|----------|--------|----|-----|--|
| 7     | <u>-</u> | VII    |    | 10  |  |
| 8     |          | VI     |    | 11  |  |
| ٠,9   | _        | V      | _  | 12  |  |
| 10    | _        | IV     |    | 13  |  |
| 11    | $\perp$  | ш      |    | 14  |  |
| 12    | _        | prid.  |    | 15  |  |
| 13    |          | Idus   |    | 16  |  |
| 14    | _        | XI     | -  | .17 |  |
| 15    | _        | X      |    | 18  |  |
| 16    | _        | IX     |    | 19  |  |
| 17    |          | · VIII | 11 | 20  |  |
| 18    |          | VII    | -  | 21  |  |
| 19    |          | VI     |    | 2.2 |  |
| 20    |          | v      | -  | 23  |  |
| 121   | -        | IV     | ·  | 24  |  |
| 22    | _        | ш      |    | 25  |  |
| . 2 3 |          | prid.  | -  | 26  |  |

#### Kalend. Jan. ce 5. Novembre.

Cesar étant débarqué, quitta promptement les environs d'Adrumentum pour marcher à Ruspina, & prit son camp près de cette ville.

Non. Jan. ce 7. Novembre.
 Célar fit un grand fourage entre Leptis
 Ruspina.

III. Non. Jan. ce 9. Novembre.

Céfar fur inopinement engagé dans un combat très difficile avec un nombreux corps de troupes que Labienus commandoit, & n'en fortit qu'après beaucoup de peines & de danger. Guerre d'Afrique ch. 19.

VI. Kal. Febr. ce 29. Novembre.

Cesar ayant reçu ses rensorts de la Sicile, marcha pour occuper les hauteurs près d'Uzita, & combattit en cette occasion les troupes que Labienus lui opposa, pour l'en empécher. ch. 37. &c.

Vers les Calendes de Fevrier Romain, environ le 4 Decembre Julien, il s'éleva pendant la nuit un furieux orage mélé de grélo & de pluye qui mig fur les dents Farmée de Céfar dépourvue de tentes & d'autres com-

modités.

sebell. Afr. Hirtus dit: Virgiliarum figno confedo, ch. 47. circiter vigilia fecunda nodis, nimbus cum fazea grandine fubito effexortus ingens.

Il est très connu que les anciens ont pris le coucher des Pleiades pour le figne de l'approche de l'hyver ainsi que leur lever pour lui. II. et. celui de l'été. Selon Pline c'étoit environ de l'approche de l'Avernous de l'approche de l

27 le 11. de Novembre, quarante quatre jours après l'équinoxe d'automne que la retraite des Pleiades donnoit entrée à l'hyver. Sidus Pleiadum, ou virgiliarum fignum confe-

aum étoit au resse une maniere de parler qui selon Pline qui en donne plus d'une sois l'explication, dénotoit le vrai commencement de la faison de l'hyver; & on l'employoit plutôr pour marquer la révolution des saitons, que pour designer exactement le retour astronomique de cette constellation au même point du ciel. Mais en prenant mème cette expression de figno Pleiadum confedo dans toute sa rigueur astronomique, on ne trouvera, pas extraordinaire; que Hirtius dise que cette tempête s'eleva après la retraite des Pleiades, 'qui en ester l'avoit précédée d'une vingtaine de jours'

## Merkedonius.

| 1  |            | Kalend. | <del></del> - | 27 -      |
|----|------------|---------|---------------|-----------|
| 2  |            | IV      |               | 28        |
| 3  |            | Ш       | -             | 29        |
| 4  | _          | prid    | -             | 30        |
| 5  |            | Nona -  |               | 31        |
| 6  | _          | VIII    | _             | 1 Janvier |
| 7  | _          | VII -   |               | 2         |
| 8  | _          | VI -    | _             | 3         |
| 9  |            | _V      |               | 4         |
| 10 | <b>—</b> . | ľV      | -             | 5 -       |
| 11 |            | Ш       | -             | 6 -       |
|    |            |         |               |           |

| ~)4 | 1011 | 10111    |         |           |
|-----|------|----------|---------|-----------|
|     | M    | erkedon  | ius.    | • 1       |
| 13  |      | Idus     |         | 8 Janvier |
| 14  |      | XV       |         | . 9       |
| 15  | _    | XIV      |         | 10        |
| -16 |      | XIII     | -       | 11        |
| 17  |      | XII -    |         | 12        |
| 18  |      | XI ·     |         | 13        |
| 19  | _    | X        | -       | 14        |
| 20  |      | IX       |         | 15        |
| 21  | _    | VIII     | ٠ ـــــ | 16        |
| 2.2 |      | VII      | _       | 17        |
|     |      |          |         |           |
|     | F    | ebruarii | es.     | - 1       |
| 24  | ·    | ·VI      |         | 18 :      |
| 25  |      | V,       | -       | 19        |
| 26  | -    | IV       | _       | 20        |
| 27  |      | ш        | _       | 21 "      |
| 28  | _    | prid.    | _       | 22 .      |
|     | A    | lartius. |         |           |
| Ţ   |      | Kalend.  |         | 23        |
| 2   | _    | VI       |         | 24        |
| 3   | -    | V        |         | 25        |
| 4   |      | rv .     |         | 26        |
| 5   |      | III      |         | 27        |
| . 6 | ,    | prid.    |         | 28        |
| 7   | _    | Nonz     |         | 29        |
| 6   |      | VIII     |         | -/        |

| 4   | Λ   | Tartius. |   |          |       |
|-----|-----|----------|---|----------|-------|
| 10  |     | - VI     | _ | 1        | Fevr  |
| 11  |     | V        |   | 2        |       |
| 12  | 1.5 | IV .     |   | . 3      |       |
| 13. | -   | III .    |   | 4        |       |
| 14  |     | prid.    | _ | 3        |       |
| 15  |     | Idus     |   | 5        |       |
| 16  | -   | XVII     |   |          | •     |
| 17  |     | XVI      |   | <b>Z</b> |       |
| 18  | ·   | XV       | - | 9        |       |
| 19  | -   | XIV      | _ | 10       |       |
| 20  |     | XIII     |   | 11       | 1     |
| 2.1 |     | XII      |   | 1.2      |       |
| 2.2 |     | XI       |   | 13       |       |
| 23  | _   | X        |   | 14       |       |
| 214 |     | IX       | - | 15       |       |
| 25  | _   | VIII     |   | 16       |       |
| 26  |     | , VII    |   | 17       |       |
| 27  | _   | VI       |   | 18       |       |
| 2:8 | _   | v        | - | 19       |       |
| 29  | -   | IV 😘 🚅   | _ | 20       | * · · |
| 30  | _   | ш        |   | 2.1      |       |
| 31  |     | prid.    |   | 2.2      |       |
|     | · A | prilis.  |   |          |       |
| 1   |     | Kalend.  |   | 23       |       |
| 2.  |     | IV       |   | 24       |       |
| 3   | _   | III .    |   | 25       |       |
| - 2 | -   | prid.    | - | 26       |       |

### Aprilis.

|      | 2 | prices. |   |      |       |
|------|---|---------|---|------|-------|
| 5    |   | Nonz    | _ | 27   |       |
| 6    |   | VIII    | _ | 28   |       |
| 7    |   | VII     | _ | 1    | Mars. |
| 8    | - | VI      |   | 2    |       |
| ģ    |   | v       |   | .3   |       |
| 10   | _ | IV      |   | 4    |       |
| 11   |   | III     |   | - 5  |       |
| 12   |   | prid.   |   | 6    |       |
| 13   |   | Idus    |   | 7    |       |
| 14   | _ | XVII    | - | 8    |       |
| 15   |   | XVI     |   | 9    |       |
| 16   |   | XV      | _ | 10   | _     |
| 17   |   | XIV     | _ | 11   |       |
| 18   | - | XIII    |   | I 2. |       |
| 19   |   | XII     | _ | 13   |       |
| 20   |   | XI      |   | 14   |       |
| 21   | _ | Χ ,     | _ | 15   |       |
| 22   |   | IX      | _ | 16   |       |
| 23   |   | VIII    |   | 17   |       |
| 24   | _ | VII     |   | 18   |       |
| 25   |   | VI      | _ | 19   |       |
| 26   |   | V       |   | 20   |       |
| 27   |   | IV      |   | 2 1  |       |
| . 28 | _ | Ш       | - | 22   |       |
| 29   |   | pridie  |   | 23   |       |

Pendant le mois de Fevrier, le Merkedonius, & une partie du Mars Romain, Céfar far resta avec l'armée dans le voisinage d'Uzita & disputa le terrain à l'ennemi.

XII. Kal. Apr. ce 12. Fevrier.

Céfar ayant quirté fa position près d'Uzita & fair pluseurs marches dans le déssein d'attirer l'ennemi à une affaire décssive, sit ce jour là une revuë générale de son armée, & se mit ensuire en bataille à deux mille pas du camp de Scipion. Le lendemain il décampa & tira du côté de Sassura. ch. 75.

Prid. Non. April. ce 26. Fevrier.

César ayant quitté son camp près d'Agar, marcha à Thapsus dans le dessein de l'assieger. Cette démarche força Scipion à aller au secours de la ville, ou il avoit mis une forte garnison. ch. 79.

VII. Id. April. ce 1. Mars.

Le second jour après l'arrivée de César près de Thapsus se donna la sanglante bataille. ch. 80.

On trouve dans les mêmes Faftes fi fouvent allégués, que le jour de cette victoire étoi aufii bien célébré que les autres, par des jeux folemnels; on voit même qu'on les a continués pluseurs jours de fuite. Il est probable que les paroles qui avoient indiqué sur le marbre l'occasion de ces folem-

Tome III.

nités, ont été effacées, & qu'elles ont par cette raison echappé aux yeux du Copiste.

| . '  | M | ajus.   | fr × |     |      |
|------|---|---------|------|-----|------|
| K.   |   | Kalend. | _    | 24  |      |
| 2    | - | VI      | -    | 25  |      |
| 3    | - | ٧       |      | 26  |      |
| 4    | - | IV      |      | 27  |      |
| 5    |   | Ш       | -    | 28  |      |
| 16   | - | prid.   |      | 29  |      |
| 7    |   | Nonz    | -    | 30  |      |
| 8    | - | VIII    |      | 31' |      |
| 19.7 | _ | VII     |      | 1   | Avri |
| 10   |   | VI      |      | 2   |      |
| 11   |   | v       | -    | 3   |      |
| 12   | - | IV      | ·    | 4   |      |
| 13   | , | III     |      | 5   |      |
| 14   |   | prid.   |      | 6   |      |
| 15   |   | Idus    |      | 7   |      |
| 16   | - | XVII    | -    | 8   |      |
| 17   |   | XVI     |      | 9   |      |
| 18   |   | XV -    | 9    | 10  |      |
| 19   |   | XIV     |      | 11  | ,    |
| 20   |   | XIII    |      | 12  |      |
| 21   |   | XII     |      | 13  |      |
| 22   |   | . XI    |      | 14  |      |
|      |   |         |      |     |      |
|      |   |         |      |     |      |

## Majus.

| 23 |   | X     | - | 15  |
|----|---|-------|---|-----|
| 24 |   | IX    |   | 16  |
| 25 | _ | VШ    | _ | 17  |
| 26 | _ | VII   |   | 18  |
| 27 | _ | VI    |   | 19  |
| 28 | _ | V     |   | 20  |
| 29 |   | IV    |   | 2.1 |
| 30 | _ | Ш     | - | 22  |
| 31 | - | prid. | - | 2.2 |

## Junius.

| t   |   | Kalend.    | _ | 24 |     |
|-----|---|------------|---|----|-----|
| 2   |   | IV         | - | 25 |     |
| 3   | _ | · III      | - | 26 |     |
|     |   | prid.      |   | 27 |     |
| 5   |   | Nonæ       |   | 28 |     |
| ,6  |   | VIII       |   | 29 |     |
| 7   |   | VII        | - | 30 |     |
| 7   |   | VI         |   | ı. | Mai |
| 9   | - | - <b>v</b> |   | 2  |     |
| 10  | _ | IV         | - | 3  |     |
| ÍI  |   | ш          | - | 4  |     |
| 12  |   | prid.      | - | 5  |     |
| 13. |   | Idus       |   | 6  |     |
| 14  |   | XVII       | - | 7  |     |

R 2

#### Junius.

| 16 | _ | XV     |          | 9  |  |
|----|---|--------|----------|----|--|
| 17 |   | XIV    | _        | 10 |  |
| 18 | - | XIII   | <u> </u> | 11 |  |
| 19 | _ | XII    |          | 12 |  |
| 20 |   | XI     |          | 13 |  |
| 21 | - | X      | _        | 14 |  |
| 22 |   | IX     |          | 15 |  |
| 23 | - | VIII - | _        | 16 |  |
| 24 | _ | VII    | _        | 17 |  |
| 25 | _ | VI     | _        | 18 |  |
| 26 | _ | V      | _        | 19 |  |
| 27 | _ | IV     |          | 20 |  |
| 28 | _ | Ш .    | _        | 21 |  |
| 20 |   | prid.  |          | 22 |  |

Céfar s'empara d'Utique, de Thapfus & d'autres villes & poursuivit Juba jusques dans son Royaume.

#### Id. Jun. ce 6. Mai.

Après avoir soumis & réglé toute la Province d'Afrique, César s'embarqua à Utique.

XIV. Kal. Quintil. ce 10. Mai.

Céfar arriva à Caralis dans la Sardaigne. ch. 98.

III. Kal. Quintil. ce 21. Mai.

Célar quitta la Sardaigne pour aller à Rome.

VI. Kal. Sextil. ce 18. de Juin.

César ayant été arrêté dans sa navigation par des vents contraires, ne vint à Rome que ce jour là. Hist, de la guerre d'Afrique ch. 98.

|    |             | 2        |      |     | 15.   |
|----|-------------|----------|------|-----|-------|
|    | (           | Quintili | S    | 1 - |       |
| 1  |             | Kalend.  |      | 23  |       |
| 2  |             | VI       |      | 24  |       |
| 3  | _           | V        |      | 25  |       |
| 4  | -           | IV       | _    | 26  |       |
| 6  |             | III .    |      | 27  |       |
| 6  |             | prid.    | _    | 28  |       |
| 7  |             | Nonæ     | 2    | 29  |       |
| 8  | _           | VIII     | 1770 | 30  |       |
| 9  | _           | VII      |      | 3 I |       |
| 10 | _           | VI       | ;    | , I | Juin. |
| 11 | _           | · V      |      | 2   |       |
| 12 |             | IV       |      | 3   |       |
| 13 | _           | Ш        | -    | 4   |       |
| 4  |             | prid.    |      | 5   |       |
| 15 | _           | Idus     |      | 6   |       |
| 6  | <del></del> | XVII     |      | 7   |       |
|    |             |          | R    | 2 ' |       |

## Quintilis.

| 17 |     | XVI •     |   | 8    | Juin. |  |
|----|-----|-----------|---|------|-------|--|
| 18 |     | XV        |   | 9    |       |  |
| 19 |     | XIV       |   | 10   | ,`    |  |
| 20 |     | ХЩ        | - | 11   |       |  |
| 21 |     | XII       |   | 12   |       |  |
| 22 |     | XI        |   | 1.3  | ,     |  |
| 2  | } — | X         |   | 14   |       |  |
| 24 |     | IX        |   | 15   |       |  |
| 2  |     | VIII      | _ | 16   |       |  |
| 20 |     | VII       |   | 17   |       |  |
| 27 | ,   | Vr        |   | 18   |       |  |
| 2  |     | V         |   | 19   |       |  |
| 2  |     | IV        |   | 20   |       |  |
| 3  |     | III       |   | 21   |       |  |
| 3  |     | pridie.   |   | 22   |       |  |
|    |     | Sextilis. |   |      |       |  |
|    |     | Kalend.   |   | 23   |       |  |
|    | 2 - | IV        |   | 24   |       |  |
|    | 3 — | ш         | - | 25   |       |  |
|    | 4 - | prid.     | - | 26   |       |  |
|    | •   | Mann      |   | 4.00 |       |  |

| 1. | S     | extilis. |                 |      | 1.00 |
|----|-------|----------|-----------------|------|------|
| 10 | -     | IV       |                 | 2    | -11  |
| 11 |       | III      | المشادي         | 3    | . 1  |
| 12 |       | prid     |                 | 4    |      |
| 13 |       | Idus     | . —.            | - 5. |      |
| 14 |       | XVII     | 1500            | , 6  |      |
| 15 |       | XVI      |                 | . 7  |      |
| 16 |       | XV       |                 | 8    |      |
| 17 |       | XIV      | <del></del> , ' | 9    |      |
| 18 | (     | XIII     |                 | 10   |      |
| 19 | — `   | XII      |                 | 11   |      |
| 20 |       | XI       |                 | 12   |      |
| 21 |       | X        |                 | 13   |      |
| 22 |       | IX       |                 | 14   |      |
| 23 |       | VIII     |                 | 15   |      |
| 24 | A 7.4 | VII      |                 | .16  |      |
| 25 |       | VI       |                 | 17   |      |
| 26 |       | V        |                 | 18   |      |
| 27 | _     | IV       |                 | 19   |      |
| 28 | -     | III      |                 | 20   |      |
| 29 | _     | prid.    | _               | 2 I  |      |

Le Sénat déféra à Céfar à son arrivée à Rome, tous les honneurs que la flatterie pouvoit imaginer. Il ordonna 40, jours de supplications pour sa victoire d'Afrique. Il lui décerna les honneurs les plus recherchés du triomphe, la Dictature pour dix ans, & le

pouvoir d'exercer seul la charge de Censeur pour trois, avec d'autres prérogatives. Dion Cassius XLIII. ch. 24.

|     | S | eptembr | is.      |                |
|-----|---|---------|----------|----------------|
| I   | _ | Kalend. | <u> </u> | 22             |
| 2   | _ | IV.     | 1        | 23             |
| 3   | _ | Ш       |          | 24             |
| 4   |   | prid.   |          | 25             |
| 5   |   | Nonx    |          | 26             |
| 6   |   | VШ      |          | 27             |
| 7   |   | VII     |          | 28             |
| 8   | _ | VI -    | _        | 29             |
| 9   |   | V       | -        | 30             |
| 10  |   | IV      |          | 31             |
| 11  |   | III     |          | I Août.        |
| 12  |   | prid.   |          | 2              |
| ¥ 3 | _ | Idus.   |          | 3              |
| 14  | _ | XVII    | _        | 4              |
| 15  | _ | XVI     |          |                |
| 16  | _ | XV      |          | . 5            |
| 17  | - | XIV .   | -        | 10 St.         |
| 18  |   | XIII    | _        | . איזיט, ניי 8 |
| 19  |   | XII .   |          | 9              |
| 20  | _ | XI      | -        | 10             |
| 21  |   | X       |          | 11             |
| 22  |   | rx ·    |          | 10             |

## Septembris.

| 23 | - VIII | 13    |
|----|--------|-------|
| 24 | VII    | - 14  |
| 25 | VI     | - 15  |
| 26 | v      | - ,16 |
| 27 | IV     | 17    |
| 28 | — III  | - 18  |

## 29 — prid. — 19

|   | Octobris. |   |    |
|---|-----------|---|----|
| 1 | - Kalend. | _ | 20 |
| _ | 375       |   |    |

| 2 | _ | V . |   | 21 |
|---|---|-----|---|----|
| 3 | - | V   | _ | 22 |
| 4 | _ | IV  |   | 23 |

#### Octobris.

| 18   | <u>_</u> .    | XV      |               | 6   |
|------|---------------|---------|---------------|-----|
| - 19 |               | XIV     |               | 7   |
| 20   |               | XIII    | -             | . 8 |
| 21   |               | XII     | -             | 9   |
| 22   |               | λI      |               | 10  |
| 23   |               | X       | <del></del> ' | II  |
| 24   | ١             | IX      | <u> </u>      | I 2 |
| 25   |               | VIII    |               | 13  |
| 26   |               | VII     |               | 14  |
| 27   |               | . VI    | -             | 15  |
| 28   | -             | V       | -             | 16  |
| 29   |               | IV _    |               | .17 |
| 30   |               | 111     | _             | 18  |
| 3 X  | <del></del> ` | prid.   |               | 19  |
|      | Λ             | Tovembi | is.           |     |
| . 1  |               | Kal.    |               | 20  |
| 2    |               | IV      |               | 21  |
| 3    |               | III     | ì             | 22  |
| 4    | -             | prid.   |               | 23  |
|      |               |         |               |     |

#### Novembris. Ш prid. 1 Octobre. 12 Idus 13 XVII 14 XVI 16 χV 17 XIV XIII 18 XII 19 XI " 20 X 2 I 10 IX 22 VIII 23 12 VII 24 13 VI 25 14 26 v IV 27

Céfar célébra quatre triomphes à Rome dans le feul mois d'Octobre Romain ou dans les derniers jours du mois d'Août nouveau tille. Dion Cassius Suetone & d'autres en donnent le détail.

H

prid.

28

29

Il donna à leur occasion des spectacles Dion Casmagnifiques au peuple, & comme on étoit bus XLIII

17

pour lors dans le temps des plus grandes chaleurs, il imagina le premier pour empécher l'effet du foleil, de tendre par deffus 
L.XXX. 1. l'arc du théatre, ou à ce que Pline dit, pardeffus tout le forum, des rideaux ou des couvertures faites d'une effece de foye qu'on 
acheta à un prix énorme dans les pays barbares: cette profusion parut pour lors extravagante & outrée. Au reste cette circonstance fait foi qu'on suppute juste en rappellant aux mois d'Août & de Septembre,
l'époque de ces solemnités qui tomboient suivant le calendrier confus de ce temps, dans 
le mois d'Octobre.

Plin. Him. Céfar confulta alors Sofigene célébre Phi-XVIII. 23: lofophe & d'autres Mathématiciens fur les moyens de redreffer le calendrier, & de le réduire à l'exemple des Egyptiens, à une forme réguliere, & analogue au cours de foleil.

Pour commencer le nouvel an après la réforme précisément avec le premier de Janvier, il étoit nécessaire de faire écouler tous les jours surabondans qui causoient ce désordre. On voit par ce journal dans lequel la suite des événemens est rapportée à l'ordre des jours dans l'année solaire, que réellement le nombre de ceux qu'il falloit intercaler pour rendre à l'année sa véritable sorme,

n'excédoit pas celui de 45. comme le dit Dion Cassius & comme je l'ai avancé dans nua dissertation.

Cesar partagea ces 45, jours en deux mois intercalaires, & les intercala entre celui de Novembre & de Decembre, ainsi que je l'ai marqué ici.

|        | Int          | ercaluri | s pr | ior.  |       | Ţ    |
|--------|--------------|----------|------|-------|-------|------|
| 1      | _            | Kal.     |      | 19    |       |      |
| 2      |              | IV -     |      | 20    |       |      |
| 3      | _            | Ш        |      | 21    |       |      |
| 4      | _            | prid.    | -    | 22    |       |      |
|        |              | Nonæ ·   | _    | 23    |       |      |
| 5<br>6 | -            | VIII     | -    | 24    |       |      |
| 7      |              | VII      |      | 25    |       |      |
| 8      | _            | VI       |      | 26    |       |      |
| 9      | -            | V        |      | 27    |       |      |
| 10     | _            | IV ·     |      | 28    |       |      |
| 11     | _            | III      | -    | 29    |       |      |
| 12     |              | prid.    | _    | 30    |       |      |
| 13     |              | Idus     |      | 31    | <= )  |      |
| 14     |              | XI       |      | ī     | Noven | nbre |
| 15     | <del>-</del> | Χ .      |      | ં , ૧ |       |      |
| 16     | -            | IX -     | ·    | . 3   |       |      |
| 17     |              | VIII     | _    | 4     |       |      |
|        |              |          |      |       |       |      |

## Intercalaris prior.

| 19 |   | VI |   | 6 |
|----|---|----|---|---|
|    |   |    |   | 7 |
| 21 |   | IV |   | 8 |
| 22 | - | Ш  | - | 9 |
|    |   |    |   |   |

#### Intercalaris posterior

|     | Inter | rcalaris | post | eria |
|-----|-------|----------|------|------|
| 1   |       | Kalend.  |      | 11   |
| 2   | -     | IV       |      | 12   |
| 3   |       | III      |      | 13   |
| 4   | _     | prid.    |      | 14   |
| Ś   |       | Nonce    |      | 15   |
| 6   | _     | VIII     |      | 16   |
| 7   |       | VII      | _    | 17   |
| 8   |       | VI       | _    | 18   |
| 9   |       | V        |      | 19   |
| ıó. |       | IV       |      | 20   |
| 11  |       | ш        |      | 21   |
| 12  |       | prid.    |      | 22   |
| 13  |       | Idus     |      | 23   |
| 14  |       | X        |      | 24   |
| ŧς  |       | IX       |      | 25   |
| 1 6 |       | VIII     |      | 26   |
| 17  |       | VII .    |      | 27   |
| •   |       |          |      | -    |

## Intercalaris posterior.

ш 1 Decembre prid.

## Decembris.

Kalend. ΙÝ

Ш

prid. Nonz

VIII

VII

VI

v 11

Į٧ 12

III

13 prid. 12

13 Idus 15

XVII 16 15 XVI

17 XV 16 18

XIV 17

19 XIII

18 20 XЦ 19 2 E

XE 22

x 3 I 23

#### Decembris.

| 22 |   | IA    | _   | 24 |
|----|---|-------|-----|----|
| 23 | _ | VIII  | _   | 25 |
| 24 | _ | VU    |     | 26 |
| 25 |   | VI    | · — | 27 |
| 26 | _ | v     |     | 28 |
| 27 | - | IV    |     | 29 |
| 28 |   | III   | _   | 30 |
| 29 |   | prid. |     | 31 |

# Prid. Kalend. Intercal. prior. ce 19. Octobre.

Ciceron prononça devant César une harangue en faveur de Ligarius. Ep. 14. l. IV. fam.

Vers la fin de l'année César alla en Espagne pour faire la guerre aux ensans de Pompée & y arriva en 27. jours.



# CESTES DE JULES AFRICAIN TRADUITS DU GREC.

## PRÉFACE.

L a été souvent fait mention dans les écrits des auteurs anciens & modernes, d'un ouvrage militaire, nommé les Cestes de Jules Africain. Thevenot fatisfit le premier la curiofité des favans, en publiant sur trois manuscrits, dont deux étoient de la bibliothéque du Roi, & le troisieme de celle de Colbert, certains fragmens de cet ouvrage, & en les mettant à la fin de cette intéreffante collection des Mathématiciens, qui fortit à Paris en 1693. de l'imprimerie Royale. A juger de ces fragments par les manuscrits qu'on en trouve dans d'autres bibliothé-Tom, III.

Jules Africain né en Syriè, fleurit

ques, on remarque que ce que Thevenot en a donné au public, renferme à peu près tout ce qui nous est resté du travail de cet auteur.

dans le troisieme siecle sous le regne de l'Empereur Alexandre Severe, auquel il avoit même dédié une partie de ses Lib.Lehro- écrits, comme Eusebe le rapporte. Il nol. Georg s'étoit acquis de la réputation par les cinq livres de sa chronologie, dans les-

Syncelle Chronogr. Pag. 359.

quels il représentoit selon l'ordre des temps l'histoire des principaux événemens, depuis la création du monde jusqu'à fon fiecle. L'ouvrage est perdu pour nous, mais on fait qu'Eusebe, Fabric Bi- Syncelle, Malala, Théophanes, Ce-

drene, & d'autres Chronologistes l'ont bliot, Grac. Vol.V. pag. copié. £6Q.

Dans les neuf livres intitulés Kerel Cestes Jules Africain traite dans un grand nombre de chapitres toutes fortes de matieres, suivant tantôt ses propres idées, & tantôt ne donnant que de fimples extraits d'autres auteurs. La Géographie, l'Histoire, la Géométrie,

#### DE JULES AFRICAIN. 275

la Phisique, la Médecine, la Magie, l'art de la Guerre, l'Agriculture, tous ces différens objets, y étoient effleurés felon le goût de son fiecle avec peu de méthode, & formoient la riche collection de ces Ceftes. On fait qu'Homere appelle Ceste la ceinture que Venus prêta à Junon, & qu'il la décrit comme un tiffu admirablement diverfifié, où réfidoient les charmes, les attraits, les amours, les amusemens, les entretiens feorets & le badinage. Jules Africain se flatta que la variété des matieres qu'il tachoit d'embellir par un stile fleuri & agréable, charmeroit également l'esprit de ses lecteurs, & mériteroit à fon livre le titre féduisant de Cestes. Il est possible que sa maniere d'écrire ait eû de quoi plaire dans fon temps, mais le peu qui nous reste. de son ouvrage, nous fait juger, que ces charmes n'étoient pas de tous les fiecles.

Les fragmens que j'ai traduits ont fait partie du fixieme & du feptieme livre de ces Cestes, qui semblent n'avoir

traité que de l'art de la guerre & des objets qui y avoient quelque rapport. Il est à remarquer qu'ainfi que cet écrivain transcrivoit quelquefois dans son ouvrage des morceaux entiers tirés des livres anciens, les auteurs des fiecles postérieurs ont usé de la même liberté à son égard, & tandis qu'on croit avoir perdu son recueil à ce petit nombre de fragmens près, nous en lifons peut-être encore aujourd'hui une bonne partie dans les écrits de ces Grecs modernes qui ont vecu du temps des Empereurs de Constantinople. Il est certain que la Geoponica & l'Hippiatrica, deux ouvrages de ces fiecles, dont l'un a l'agriculture & l'autre la Medecine pour objet, contiennent plufieurs chapitres tirés des Cestes d'Africain, de même que le livre de Michel Pfellus des merveilles de la Phyfique & de la Medecine, dont Lambecius a publié quelques articles qui avoient appartenu à notre auteur. Il est tout aussi probable que l'Empereur Leon n'a pas manqué d'en emprunter plufieurs morceaux & de les

Lambee. Liv. VI. Comment. pag. 222.

#### DE JULES AFRICAIN. 277

insérer dans sa tactique, comme il l'a fait à l'égard d'Onosandre, d'Elien, & d'autres qu'il n'a pas daigné nommer.

Ce gout des compilations qui dominoit dans ce fiecle a fait que celui qui nous a conservé ces fragmens d'Africain, les a joints encore à d'autres qui ne font pas de lui, & c'est son stile fleuri & élegant qui nous a fait reconnoître qu'il n'y a que les quarante quatre premiers chapitres qui lui appartiennent. Casaubon avoit déja remarqué que ceux qui suivent jusqu'au 59me font tirés du Poliorceticon d'Eneas; & on voit affez par la diction rude & fimple, par les expressions barbares & inconnues aux anciens, & par d'autres circonstances, que les derniers chapitres font pour la plupart, d'auteurs postérieurs.

Jules Africain n'étant pas soldat lui même, parloit des affaires de la guerre comme Onosandre, comme Végéce, comme d'autres écrivains de cet ordre, en parlent. Toutes les sois qu'ils copient les bons auteurs de l'antiquité, leurs

rapports nous intéressent & nous instruisent; mais tout ce qu'ils ajoutent de leur crû, ne fait pas toujours honneur à leurs lumieres. On verra que le premier chapitre des Cestes & le commencement du fecond contiennent des détails fort curieux & fort instructifs qu'on lit avec intérêt. Dans les chapitres qui fuivent, il n'est plus question de la tactique. Il y traite de matieres, qui quoiqu'elles ayent quelque rapport à la guerre, font plutôt du ressort de la Physique & des Mathématiques. Mais la maniere dont il discure ces fujets, n'est guere propre à lui mériter l'approbation de la postérité, & ne dépose pas non plus en faveur de sa morale. On le voir, lorsqu'il propose les différens moyens de nuire à l'ennemi, enseigner l'art d'empoisonner les puits, les rivieres, les vivres & l'air même. Heureusement tous ces artifices font expofés fi obscurément, & fondés sur des superstitions si absurdes. qu'il n'est pas à craindre que l'on soit tenté de profiter de ses leçons. Il y a

#### DE JULES AFRICAIN.

eû un temps où l'on s'est réellement fait un cas de conscience de communiquer les Cestes d'Africain au public, par la crainte qu'on n'abusât des secrets qu'on y croyoit renfermés. On dit de Julien Puchard qu'il en avoit com- Fabrie. Bimencé la traduction latine, mais que Tom. V. p. faisi d'horreur à la vuë des sujets traités dans ce livre, il y avoit renoncé de bonne heure.

Jules Africain composa fon ouvrage dans le temps que les Romains avoient des guerres très vives & presque continuelles à soutenir contre les Perfes. & que toutes ces nations barbares qui détruisirent dans la fuite l'empire d'Occident, commencerent à se montrer & à inquiéter les frontieres. La peur qu'inspiroit aux Romains la férocité de ces peuples. égaloit leur haine pour eux, & comme après la décadence de la discipline militaire ils eurent de la peine à leur tenir tête les armes à la main, on les vit fouvent avoir recours aux trahifons & à la perfidie, jusqu'à se permettre des artifices de l'espece de ceux qu'enseigne nôtre auteur. Mais ils n'en retirerent la plûpart du temps d'autres fruits que la honte de les avoir inutilement tentés, & ils aigrirent à un tel point les esprits de ces nations, qu'il n'y eût forte de cruautés & de défolations qu'elles ne se craffent en droit d'exercer pour se vanger de la lache mechanceté de ces Romains modernes, qui avoient si fort dégéneré de la vertu de leurs Ancêtres. C'est sans doute une des principales causes du mépris & de l'aversion que ces barbares ont eu pour eux, ainsi que de l'acharnement avec lequel ils tachérent d'extirper les habitans de l'Italie & des autres provinces de l'empire Romain.

Comme on s'est généralement accordé à détester les préceptes pernicieux de Jules Africain, on a eû de la peine à se persuadér qu'il su chretien, & le même qui, étant en commerce avec les peres de l'eglise de son temps, avoit écrit des livres de théologie & fait des commentaires sur la bible, selon

ce qu'Origéne & d'autres le rapportent. C'est pourquoi quelques uns ont crû qu'il avoit écrit les Cestes, ou ses mélanges avant d'avoir embrassé le Christianisme, & d'autres que l'auteur chrêtien éroit différent du nôtre. outre qu'il recommande dans ces Cestes de faire écrire en grands caracteres fur des barils de vin certain passage de Pfesum la bible pour empêcher que le vin ne Guftate fe gâte, on ne pourra pas non plus affoiblir le témoignage exprès d'Eusebe, Dominus. d'Origene, de Suidas, de Photius & d'autres, qui ne distinguent pas l'auteur des Cestes, de celui des autres ouvrages.

On remarquera aisément, en lisant sans préjugé l'histoire du christianisme des premiers fiecles, que la religion chretienne dans fa naisfance ne guerifsoit pas toujours les hommes de leurs erreurs en fait de morale, ni de ce penchant qu'ils avoient alors à la superstition. Il paroit même que la doctrine des anges, des demons & de leur influence sur la conduite des hommes, contribuoit souvent à égarer les esprits

foibles, & à donner plus de crédit aux exorcismes, aux enchantemens, & à tous les beaux fecrets du grimoire. Ce ne fut que l'excès seul de ces superstitions, qui donna quelquefois lieu aux decrets des Conciles qui les condamnoient. Jules Africain pouvoit donc être orthodoxe, composer des commentaires sur la bible & en même temps un grimoire, & enseigner l'art d'empoisonner les fontaines. l'ai traduit de ces Cestes les seuls chapitres qui regardent particulierement l'art de la guerre des anciens, & je me fuis contenté de ne donner qu'un extrait des autres qui traitent de matieres qui n'y ont pas un rapport direct. Le texte grec a été si corrompû & est devenu fi obscur par le grand nombre de lacunes qui s'y trouvent, que le savant Thevenot même n'a pas voulu se charger de cette traduction, de forte que c'est le seul traité de Jules Africain qui pa-

roisse sans version dans sa collection \*).

') Ex omnibus, qui ad hanc diem editi sunt, veterum libris, nescio an ullus in succem prodierit aque mendosus, atque hic qui nunc prodit, Ju-

Les notes & les corrections de Boivin m'ont été d'un grand fecours, ainfi que celles qui ont été écrites à la marge d'un manufcrit grec de ces Cestes que j'ai eu occasion d'acheter en Hollande & qui semble avoir apparteau au savant Maiboom.

Je me flatte au reste, vû la disette des anciens auteurs militaires, qu'on me faura gré d'avoir entrepris la traduction de celui-ci. Je fais affez que les matieres qu'il traite n'intéressent pas également. Mais on y trouvera du moins quelques particularités propres à enrichir nos connoiffances & à nous donner une idée de la science militaire & lii Africani de re militari tractatus, Est enim ita corruptus, ita depravatus, ac proinde obscurus, ut plerisque in locis non commentatore qui verba & sententias explicet, sed Oedipo aliquo opus sit, qui Enigmata interpretetur. Tanta hac depravatio, non iis qui editionem accuravere, imputanda est, sed manuscriptis codicibus, quos viri docti, quia corruptissimos repererant. maluerunt typis qualescumque mandari, quam in pulvere & situ jacere diutius. Boivin au commencement de ses notes sur Jules Africain.

de la maniere de faire la guerre dans le fiecle où l'auteur a vécu. Il vaut fouvent mieux expofer aux yeux des lecteurs les travers d'imagination & les erreurs des hommes eû égard à l'art de la guerre dans les ficcles passés, que de débiter de son crû des absurdités & des Romans militaires, qui ne valent pas mieux que les Cestes d'Africain & tout son grimoire. Le talent d'écrire avec facilité féduifit Africain, & l'engagea à composer ses mélanges, & à tirer vanité des secrets qu'il se vantoit de posfeder, comme il féduit encore aujourd'hui ceux qui lui ressemblent, & qui vendent avec autant de Charlatanerie leurs drogues & leur orviétan.

# LES CESTES DE JULES AFRICAIN.

PREFACE DE L'AUTEUR.

Les bons & les mauvais succès des entreprises, les malheurs, & ce que font les hommes pour les redresfer; tout ce qui arrive dans le monde, est l'ouvrage de la Providence ou d'une certaine fatalité ou de la fortune. Mais il n'est pas moins utile d'en rechercher la connoissance, soit pour en profiter dans la conduite de notre vie, soit pour occuper agréablement notre esprit. J'ai taché dans les ouvrages, que j'ai déja publiés, & dans celui qu'on va lire, de satisfaire autant qu'il m'a été possible la curiossité de mes Lecteurs.

# CHAPITRE I. Des Armemens.

J'ai été fouvent étonné de ce que dans cette suite de guerres qui ont agité le monde, la fortune se soit plus déclarée en faveur d'une nation, que d'une autre, que les Romains ayent triomphé des Grecs, que ceux ci ayent vaincu les Perses, que jusqu'aprésent ces mêmes Perses n'ayent pû être vaincus par les Romains, que tous les Peuples de cette partie supérieure de l'Asie défendent avec courage leur liberté, &

qu'ils fassent tous les jours d'heureux essents pour soutenir leur égalité contre nous. Curieux d'en savoir la caufe je ne l'ai pas trouvée dans la supériorité de génie des Généraux, ni dans les forces militaires, vû qu'on sait asseque les bons officiers ne tiennent que peu de compte de la multitude d'hommes: J'ai observé que c'est la nature des armées qui assurent dans les combats la supériorité d'une nation sur une autre.

Les Grecs sont pesamment armés. Ils ont la tête couverte d'un bonnet militaire, & portent la double cuirasse travaillée en façon d'écailles. Leurbouclier concave & garni d'une plaque d'airain se tient par deux anses, dont l'une passe jusqu'au coude, & l'autre est empoignée par la main \*). Ils ont

Diolore de ") Les boucliers des Grecs dans les temps les Sielle XV. plus reculés étoient ronds & fort grands. On 2 480. les nommoit Clypei Argolici. Johicrate & Parlin, in après lui Philopoemee en introduifirent de plus roo. petits, pour en dim auer la pefanteur. Dans la

aussi une espece de bottes à l'une ou à l'autre jambe. Leurs armes offensives font la longue pique dont ils se servent dans les combats de pied ferme, & qui

milice Macedonienne les foldats de la Phalange en A. Elien portoient d'une figure ovale, & d'une médiocre Tad. ch. 2. La circonftance que Jules Africain rapporte de leurs deux auses comme d'une propricté particuliere aux boucliers grecs mérite de l'atteution, & est attestée par les médailles & par d'autres monumens. La figure de ce Roi agonifant que Winckelmann produit, explique la fa- Monum ancon dont ces deux Anses y étoient attachées, ainst tichi inedili que plufieurs médailles dans lesquelles on voitquelquefois Mars & quelquefois Minerve, tenir Beger. thef. leurs boucliers de cette maniere. Je remarque Brandeb. p. généralement que tous les boucliers ronds ou d'une figure ovale avoient besoin de deux Anses, l'une plus petite, près du bord, & l'autre plus grende, presqu'au milieu pour y passer les bras. Comme on en voit plusieurs exemples dans les deux colonnes de Trajan & d'Antonin à Rome.

Dans les premiers siecles de la grece les boucliers n'étoient garnis que de courroyes pour les attacher, & ce fut felon Plutarque Cléomene Cleom. pag. qui enseigna le premier aux Spartiates l'usage de ces Auses nommées vzava au lieu de courroyes dites megnanes. Il paroit cependant que malgré cette

809.

ne ressemble pas mal aux Lances des Cavaliers de la garde de l'Empereur, le javelot \*), & une épée large & courte.

Quoi-

innovation les Phalangites avoient encore des courroyes attachées à leurs boucliers, car on voit qu'ils let portoient fur le dos, ainsi que les Romains; commodité que les scules anges ne leur auroient pas procurée. Tout ce qui regarde les boucliers & let écus des anciens, est rassemble dans lonvrage de Caryophilus de clypeis Veterum. S'il avoit comm ce passage d'Africain, il en auroit suit un bon usage.

") Jules Africain donne ici aux foldats grecs, outre la longue pique autrement dire Saville, le Javelot l'astrour, espece de dard qu'on lançoit de la main, il étoit plus grand que les fieches ordinaires qu'on décochoit des arcs. Ellen & Arrien vien diseut rien, & il paroit bien que le Phalaugite tenant d'une main sa pesante & longue pique & de Tautre le bouclier, n'avoit guere la commodité de se server encore de cette arme.

Ces Cavaliers des gardes de l'Empereurétoient ees Equites Prætoriani, qui à ce qu'on voit par ce passage, étoient avinés de lances, à dont il est fait souvent mention dans l'histoire des Empereurs, & dans les Inscriptions.

Quoiqu'il femble qu'une armure si pefante n'ait pas permis aux Grecs de fe mouvoir avec aifance, on voit pourtant, que lorsqu'il s'agiffoit de se soustraire aux traits, & d'aller au choc, ils ne manquoient ni de célérité ni d'adresse. Instruits à combattre, non feulement dans l'ordre ferré les boucliers joints ensemble, mais aussi en rangs & files plus ou moin ouvertes. les foldats Grecs étoient doublement redoutables, soit qu'ils agissent en corps, foit qu'ils fe battiffent homme à homme. Ils avoient feulement l'attention, de s'avancer d'abord lentement & de faire même quelquefois halte, afinque la fatigue de la marche ne leur fit pas perdre leur vigueur, & qu'ils fussent frais & dispos au moment de l'attaque. Mais ramassant pour lors toutes leurs forces ils fe jettoient sur l'ennemi avec toute l'impétuofité poffible, & au travers de tous les traits qu'ils esquivoient par cette impétuofité même de leur choc. Aussi à l'aide de cette discipline, sont ils venus à bont Tome III.

de battre presque toujours les barbares, & comment une infanterie à demi nuë auroit-elle foutenu l'effort d'une troupe si bien armée? Toute la force de ces barbares se dissipe avec les traits qui partent de leurs mains, au lieu que la bonne armure fait la sûreté du soldat qui joint l'ennemi, & lui donne nécessairement la victoire. Dans le temps même que celui-ci vient de loin & qu'il s'approche, sa cuirasse à l'épreuve des traits par la bonté de sa tiffure en ecailles & fon bonnet, le merrent à l'abri des bleffures. furtout ce bonnet qui etant encore couvert d'une enveloppe d'airain le garantit entierement de coups de fronde, car quelque soit la force de la pierre qui le frappe & le brise, celui de desfous défend encore suffisament sa tête. Le foldat grec a au reste son visage & fon cou libres, & peut fans gêne, tourner ses regards de tout côtés.

A l'aide de ses longues piques il repousse aisément la cavalerie quoiqu' armée de lances, & il blesse ordinaire-

ment le cavalier, avant qu'il en foit L'infanterie des barbares, rangée ordinairement sur peu de profondeur, doit être nécessairement percée & mise en déroute au premier choc. Pour lors les Peltastes, & les armés à la légere, qui pendant la bataille avoient été en sûreté sous la protection de la phalange, n'ont pas de peine à recueillir les fruits de ces premiers fuccès en se mettant aux trousses des fuyards & en achevant leur défaite. Les Macedoniens d'ailleurs fi industrieux, ne faisoient que peu d'usage de leur courte épée, arme d'ailleurs fi forte & si redoutable. Il semble que la varieté des guerres, auxquelles ils furent engagés, auroient du leur faire naitre l'idée de s'en fervir. Mais on leur trouve toujours la même ordonnance, & les mêmes armes, foit qu'ils fe battent contre les barbares, foit qu'ils ayent à faire avec d'autres Grecs.

On fait au reste honneur à ce Roi Soldat, de ce que les Macédoniens armés de pied en cap, conservent sous leur bonner, dit Lacédemonien, le visage toujours libre. Ce meme Alexandre ordonna à ses soldats de se rafer la barbe, & lorsque quelqun lui reprocha, qu'il òtoit au visage son plus bel ornement, il lui répondit: ne sais-tu pas, lâche que tu es, que dans le combat, c'est par la barbe, qu'on donne le plus de prise à l'ennemi. Au reste aucun barbare qui n'a que sa peau pour couverture, sut-il le plus brave & le plus robuste, ne pourra jamais résister à des gens armés de la forte.

Les Romain: portent le casque à nû & tout d'airain, mais, comme pour couvrir une partie des joues & le cou, ils y attachent encore des lames du même métal, qui defcendent jusqu'au défaut des épaules, ils n'ont proprement que la vue & la respiration de libres, ayant au reste le mouvement du cou plus ou moins gêné. Leur Cuirasse est de mailles, & ils n'ont qu'une jambe armée. Le grand bouclier, dont-ils se couvrent, n'a qu'une anse, & ne se tient que par la main; il est

par consequent moins propre à servir dans les synaspismes ou les tortues, vû que le soldar n'a pas affez de prise pour s'y appuyer bien fortement, & pour s'affermir avec tout son bras. Leurs piques sont plus courtes & plus grosses que celles des Grecs \*).

Dans cette description de l'armure des Romains on remarques d'abord la dissérence eutre leurs casquer Es ceux des Grecs; dissérence attessée aussi par les ancieus monumeus, comme on le voit entre autres par les figures des légionaires armés de pied en cap que j'ai représentés dans le second volume de ces Mémoires.

L'auteur fait aussi mention d'une botte de fer, dont Polybe dit que les soldats avoient une de leurs jambes armées. Jai remarqué ailleur que quoique Arvien & d'autres leur en donnent aussi, il u'est pas moins singuilier qu'on ne les découvre dans aucun monument de l'antiquité,

Jules Africain prétend que le bouclier des légionaires se disfinguois principalement en ce quist n'avoit qu'une seule Anse pour le tenir. Vraisemblablement il ne 'agit que de ces grands boucliers qui étoient en forme de tuile dont Polybe marque la grandeur El la forme, El qui carsétérissient particulierement les foldats des légions. On voit dans les colonnes d'Autonin El de Trajan

Armés de cette maniere les Romains n'ont pas laissé de combattre presque toujours avec un grand fuccès. Ils avoient le corps couvert & en sûreté, comme les Grecs; mais ils l'emportoient incontestablement sur eux par l'agilité. Ils alloient à l'attaque & se retiroient, ils se saisissoient de même des endroits difficiles toujours avec plus de promptitude que les Grecs; & lorsqu'ils en venoient aux mains, l'habilité qu'ils avoient acquise dans le maniment de leurs épées, leur étoit d'une reffource, que les autres n'avoient pas, ou dont ils ne savoient pas faire usage. que les boucliers d'une figure ovale que les centurions & les vétérans portoient, avoient les deux auses comme ceux des Grecs.

Il faut d'ailleurs que ces grands boucliers des foldats Romains, ayent eucore été garnis de tout temps, de bonnes courroyes pour qu'ils ayent pu les jetter derriere les épaules, comme on les voit fouvent représentés dans les deux colonnes, & comme Polybe dit expressément qu'il fallois bien

LIB. XVIII. qu'ils le fissent lorsqu'ils marchoient, étant obligés ch. 14. chacun de porter encore une forte palissade, outre les deux Pilons.

Dans ces mélées décifives les Romains bleffoient les Grecs au cou qu'ils avoient découvert, avant que ceux-ci puffent prendre l'attitude convenable pour se mettre en défense. Outre cela, quoique les uns & les autres fussent également dressés à l'art de se battre à l'arme blanche, & que leur adresse fût affez égale, il y avoit encore une certaine aifance dans l'ordonnance même des Romains, que les Grecs n'avoient pas, & qui leur donnoit l'avantage de ne rester jamais en défaut, lors même que les longues armes devenoient inutiles. Ajoutez que si les Grecs se présentoient le front hérissé de leurs piques, les Romains étoient à l'abri d'en être blessés par la nature de leurs cuirasses faites de mailles, & que la confiance que le foldat avoit en fon armure, le déterminoit à les affronter & à pousser en avant.

D'où vient donc que les Romains qui ont triomphé des Grecs, n'ont battu que rarement les barbares que les Grecs avoient presque toujours

vaincus? En voici les raifons: obligés de se charger dans leurs expéditions d'un train confidérable, les Romains avoient la coutume, pour couvrir leurs bagages de faire avec leurs armées des Quarrés, & c'étoit proprement cette ordonnance qui ne leur permettoit pas de charger l'ennemi en courant. commandoient pour cet effet aux foldats de mettre le genou en terre, & de se couvrir de leurs boucliers comme d'un toit, pour former l'ordonnance appellée communément la Torrue. Ils se flattoient bien qu'en se couvrant de cette maniere, ils obligeroient les Parthes d'épuiser leurs traits & leurs fleches. Mais, si cette manœuvre les mettoit en effet dans ce moment à l'abri des coups, elle les laissoit aussi dans une inaction, que la chaleur & les fatigues ne leur rendoient pas moins insupportables; les ennemis ne manquoient pas non plus de les tenir en haleine, car ces barbares toujours en grand nombre, se relevoient par troupes, & quittoient par

#### DE JULES AFRICAIN. 297 .

intervalles le combat pour se reposer, pendant que les Romains restoient toujours en action. Ajoutez que les foldats Romains étoient déroutés, dès qu'ils ne se battoient plus en rangs & files & en corps, & que les pierres que les ennemis lançoient de leurs frondes, tomboient avec tant de violence fur leurs casques, qu'elles les rompoient d'abord & bleffoient auffi leurs têtes, tandis que les lames de fer qui leur couvroient le cou les embaraffoient trop pour les esquiver. Il faut observer encore, que les Romains n'étoient pas fort adroits à lancer les javelots, & qu'en poussant souvent dix à la fois à un feul endroit, ils ne tuoient quelquefois qu'un seul homme. Il est enfin indubitable que dans ces occasions leurs piques étoient trop courtes pour résister avec succès au choc des cavaliers barbares.

C'est pourquoi, si l'on s'avisoit de revetir les soldats Romains de cuirasses & de casques à la Grecque, si on leur fournissoit des piques plus longues que ne le font les leurs, si on les dressoit à lancer leurs javelots avec plus de précision & à se battre chacun pour sa personne; enfin si on les accountumoit à se jetter dans ces rencontres sur l'ennemi en courant de toutes leurs forces, & jusqu'à ce qu'ils sussent se traits, on pourroit être assuré que jamais les barbares ne leur résisteroient.

# Observation. Youte la comparation que Jules Africain

fair entre l'armement des Grees & celui des Romains, est fort intéressante, d'autant plus qu'il croit y trouver la raison de
différens fuccès que ces deux nations ont
eus dans les guerres qu'elles se sont faites,
Lib. XVII. Le parallele du judicieux Polybe entre le mich. 4- litaire de ces deux peuples & celui que Tite
Live fait après lui, est sonde fur la différence de l'ordonnance de la légion à celle
de la Phalange, sur ce que celle-ci n'est
dans sa véritable sorce qu'en tant qu'elle est
bien serrée, & qu'elle peut manœuvrer dans
des lieux ouverts & unis, tandis que la légion en allant à la charge en rangs & siles
ouvertes, se prête mieux à toutes sortes de
ouvertes, se prête mieux à toutes sortes de

terrain. Cependant comme la nature des armes tant offenfives que défenfives influe principalement fur l'ordonnance des troupes, & qu'elle la détermine même en un certain fens, les points de comparaison fur lesquels Jules Africain infiste, sont également importans, & peuvent servir de supplément aux paralleles de Polybe & de Tite Live.

Il femble que Jules Africain refuse au foldat Romain une qualité que Polybe & Tite Live lui donnent préférablement, favoir celle de combattre en petites troupes & même homme à homme, tandis qu'il est incontestable que le foldat Grec armé de sa Sarisse ou de sa longue pique & peu stilé à manier l'épée étoit beaucoup moins propre à cette espéce de combat & d'escrime que le légionaire. Mais Jules Africain n'avoit pas bien faisi l'objet dont il étoit question. Céfar dit que les foldats de ses légions étoient décontenancés près de Lerida, lorsqu'ils voyoient ceux d'Afranius s'éparpiller pour les attaquer en petites troupes en front, à dos & sur les flancs, vu que les siens étoient accoutumés à garder leurs rangs dans les combats & à ne pas se débander. Hirtius dit de même que dans la guerre d'Afrique, les légionaires de César étolent déroutés, lorsque toutes les troupes légeres des ennemis tant d'infanterie que de cavalerie les entamoient de tous côtés, & qu'elles les accabloient d'une gréle de traits, tandis qu'eux mêmes reflant toujours en corps, & n'ofant pas fortir de la ligne, ne favoient au commencement, comment leur réfifter, jusqu'à ce que Céfar le donna lui même la peine de les exerçer à cette maniere de combattre.

On conçoit aisément qu'une troupe pesament armée qui n'a pour arme de jet que des Pilons qu'elle ne peut lancer qu'à la distance de dix à douze pas ou tout au plus des javelots qui ne peuvent pas suffire longtemps, doit nécessairement dans quelques occasions rester en défaut contre de pareils ennemis. Mais à cet égard les foldats de la Phalange ne l'emportoient furement pas fur les légionaires. Au contraire leurs longues piques les gênoient bien plus que les Pilons ne génoient les Romains, & il est bien clair, eu'ils auroient eu très mauvais jeu, s'ils s'étoient débandés de la Phalange, pour courir après les cavaliers. Jules Africain fe trompe donc bien fort en alléguant l'avantage qu'il donne à cet égard aux Grecs, comme une des raisons qui leur firent vaincre les Perses plus aisément que les Romains n'avoient pû le faire. La véritable cause de cet événement étoit que les Perses du temps

d'Agefilas & d'Alexandre avoient une tactique & une maniere de combattre toute différente de celle des Parthes qui leur succederent, & avec lesquels les Romains eurent à faire. Les armées de Darius étoient de grosses masses l'infanterie & de cavalerie très - lourdes & très - mal disciplinées, qui se mettoient en ligne vis-à-vis les Grecs. & qu'il ne falloit qu'aborder pour les terrasser & pour les mettre en fuite: tandis que celles des Parthes n'étoient presque composées que de la feule cavalerie, la plus leste & la mieux dressée, qu'il y cût pour lors au monde, & qui n'évitoit rien avec plus de foin que les affaires générales.

Jules Africain accuse encore les Romains d'être fort ganches & beaucoup moins habiles que les Grecs dans le maniement de leurs javelots. J'ai déja dit qu'il ne paroit pas que les foldats de la Phalange ayent pû fe fervir des javelots, en même temps qu'ils portoient lours Sariffes, & qu'Elien & Arrien ne les en arment pas non plus. Polybe donne aux foldats des légions deux pilons, dont l'un plus grand, est cette arme particuliere aux Romains qu'il décrit affez exactement, & l'autre plus petit étoit en effet de l'espece des javelots que dardoient les Lib. XVII. Velites. Il dit dans un autre endroit, que

Lib. VL

pour porter dans les marches ces deux armes conjointement avec les palissades, ils étoient boligés de laisser pendre leurs boucliers sur le dos. Cependant en faisant attention au récit de la plûpart des batailles, que Pollybe Tite Live & principalement Jules César décrivent, on ne découvre pas que l'infanterie légionaire ait fait usage d'autres armes offensives que du Pilon & de l'épée. Observez encore que le soldat Romain, ne paroit jamais muni de ces javelots dans les anciens monumens qui nous le représentent.

L'hiftoire militaire des Romains nous fournit des exemples, où les légionaires engagés au combat, passièrent quelque temps à se lancer de part & d'autre, des dards & des javelots, avant que d'en venir aux épées, furtout dans les attaques de posses & de re-

Czr. 4e bel. tranchemens. Ainsi dans ce surieux combat Civ. I. 46. qui se donna sur la montagne sous les murs

de Lerida, les légionaires de Célar ne mirent tous enfemble l'épée à la main qu'après avoir épuifé tout ce qu'ils avoient d'armes de jet, pendant un combat qui avoit duré cinq heures de fuite, & dans ces fréquentes attaques de postes auxquelles la position des deux armées près de Durazzo donna lieu, on s'accabla de natt & d'autre de stêches & de

Gaf, 4e bell. cabla de part & d'autre de flèches & de Civ. IIL52. dards lancés par les légionaires.

Ces circonstances conduisent naturellement à l'idée qu'à l'occasion des grandes batailles, où les légions quitterent des deux côtés leurs camps dans le dessein d'en venir aux mains au premier fignal, les foldats n'étoient pourvus d'autres armes offensives que du Pilon & de l'épée, avec lesquelles feules ils décidoient pour lors l'affaire: mais qu'on fournissoit des dards & des javelots à ceux qu'on détachoit pour quelque entreprise, comme on distribue aujourd'hui des munitions aux troupes employées à des expéditions extraordinaires. Il est donc très posfible que les Romains ne fussent pas fort adroits dans le maniement de leurs dards, dont ils ne faisoient que rarement usage ainsi que le remarque ici Jules Africain.

On voir au reste que la comparaison que cet auteur fait entre le militaire Grec & Romain, est d'un homme savant, mais qui n'a fait ses études de l'art de la guerre que dans le cabinet. On sait que de son temps, & longtemps avant lui, il n'y avoir plus de ces Grecs, armés comme il le dit & qui se sormoient en Phalange. Tout ce qu'il en rapporte, est pris des historiens de la vie d'Alexandre & de ces tacticiens Grecs qui étoient pour lors sort en vogue, Les Perses de son temps ne ressembloient pas non plus à ceux

qu'Alexandre avoit vaincus, de forte que toutes ces observations manquent de justelle. Le raisonnement de Jules Africain étoit pourtant celui de son siecle. Artabanus Roi des Perses, après avoir soumis les Parthes & d'autres nations voifines, s'étoit mis en tête de rétablir l'ancien Empire de Cyrus. Réfolu de chaffer les Romains de l'Afie, il avoir déia eû de grands fuccès contre les armées qui gardoient les Provinces de l'Asie, lorsque l'Empereur Alexandre se vit dans la nécessité de rassembler de grandes armées & de les conduire en Syrie pour s'oppofer à ce Roi ambitieux & entreprenant. En se rappellant dans ces circonftances le fouvenir de ces anciennes guerres que les Grecs & les Romains avoient faites aux Perfes, on trouva qu'Alexandre les avoit défaits fans peine avec ses Phalanges, mais que Crassus & Antoine avoient echoué contre cette nation, quoique leurs expéditions cussent été faites dans les temps les plus florissans de la Répu-Sous le regne d'Alexandre Severe de même que sous celui de ses prédécesseurs, on avoit adopté le tour d'esprit des Grecs, & on déféroit beaucoup à leurs spéculations fur toutes fortes d'objets. L'Empereur en étoit si épris qu'il s'imaginoit que pour venir à bout de ces Perses modernes, il falsoit réforréformer les légions sur l'ancienne ordonnance de la Phalange Macédonienne, & leur donner à peu près les mêmes armes avec lesouelles Alexandre avoit défait les Perses à Arbelles. On vit aussi les conseils que Jules Africain donne à la fin de ce chapitre, fuivant le fentument général de fon fiecle, fe réaliser en esset & les légions prendre la forme des Phalanges, au point qu'on donna Lamprid. même le nom de Phalange à un corps de fix vita légions où on avoit introduit tous ces changemens qui ne contribuoient pas peu à la désadence de la milice légionaire.

Le fuccès de l'expédition de l'Empereur Alexandre contre les Perses est différement rapporté par les historiens. Sclon Lampride, il défit les Perses & célébra sa victoire à Rome par la pompe d'un triomphe. Mais Herodien, plus digne de foi que Lampride, raconte qu'une grande partie de son armée essuia le même sort que les légions de Crasfus & d'Antoine; que s'étant exposée dans une grande plaine, elle avoit été foudainement entourée & affaillie par la nombreuse cavalerie des Perses, & qu'après avoir fait des efforts inutiles, & formé la Tortue, elle n'en avoit pas moins été défaite & taillée en pieces. Comme les Parthes avoient de leur côté beaucoup souffert par le ravage Tome III.

de leur pays & par de fréquens combats, ils fe virent hors d'état de pourfuivre leur victoire, & laiffierent par cette raifon aux Romains toute la commodité de fe retirer avec les débris de leurs troupes. L'Empereur les 
ayant raffemblés à Antioche, ne laiffa pas 
de s'attribuer la victoire & de fe faire décerner à Rome les honneurs du triomphe. Herodien ajoute que les foldats aigris de leurs 
pertes, accuferent l'Empereur d'indolence & 
d'incapacité, & qu'ils conqurent tant d'averfion pour lui, que Maximin n'eut pas de 
peine à les engager à la revolte & à le maffacrer au milieu de fon camp.

Les favans avoient déja remarqué, que les changemens introduits par cet Empereur dans la forme & dans l'armement des légions, furent l'époque de la décadance de la milice légionaire. Il est affiez intéressant de trouver dans ce chapitre de Jules Africain, les vrais motifs qui y donnerent lieu & les points essentiels de cette innovation.

事ががま

#### CHAPITRE II.

Des différens moyens de détruire l'ennemi.

IL ne faut pas toujours décider la guerre par des batailles, ni rendre la fortune maitreffe de fon fort. fue des guerres est incertaine & tourne fouvent contre toute attente. vu plus d'une fois de bonnes & de nombreuses armées, qui ne manquoient ni d'armes ni de discipline, échouer par un vent contraire, quelquefois par le terrain qui leur étoit défavantageux, tantôt par un piège où elles s'étoient laissé entrainer, tantôt par la soudaine apparition d'un objet, dont elles avoient été frappées. On fait encore comment le Dieu Pan s'en mêle au milieu du carnage. Les Phocéens mieux armés & mieux fournis de tout que les Thébains, & ne les ayant jamais craint dans les combats, s'effrayerent tout d'un coup, à la vue de ces mêmes ennemis, couronnés de lauriers, & prirent la fuite \*). Un vent contraire, & le foleil qui donnoit dans les yeux des foldats causerent jadis la perte d'un Flaminius & d'un Paul Emile \*\*). Léonidas tira autant de parti du détroit des Thermopyles, que Xerxes de ses cinquante myriades. A Marathon le Dieu Pan eut le plus de part à la victoire que les Atheniens remporterent sur les Perses, & Thémistocle éloigna Xerxes de la Grece par un heureux mensonge,

Quelques uns enveniment les fleches pour rendre incurables les bleffu-

") Flaminiu fut battu par Annibal à Thrafimmenes, & Paul Emile avec Varron à Cannes. Il paroit que l'auteur ne parle que de cette der-

niere defaite.

<sup>&</sup>quot;) Justin vaconte oc fait. Les Thébains & les Thessains algris contre les Phocéens de ce que ceux ci avoieup pillé le temple de Delphes, choi-firent Philippe Roi de Macrdoine pour Ches de leurs troupes. Celui-ci fit ceindre les têtes des soldats de convonnes de lauvier, à thouneur d'appollon auquel le temple avoit été consacré. Ce spectacle semboir reprocher aux Phocéens leur facrilege, & leur sit prendre la fuite.

res qu'elles font, & se servent de toutes fortes de drogues pour nuire à leurs ennemis, d'autres gatent en fuyant les pâturages, & détruisent les troupeaux, d'autres encore empoisonnent les fontaines. Il n'est pas toujours à propos de faire la guerre ouvertement, & quelquefois il faut attaquer son ennemi par des voyes cachées & par artifice. Les Carthaginois fuivant une ancienne loi, récompensoient les Généraux malheureux dont la conduite étoit irreprochable, & punissoient les téméraires malgré leurs succès. Ils jugeoient du mérite d'un général par fon habileté & non par sa fortune.

L'art de la guerre, dont plusieurs auteurs on écrit, est d'un détail immense & exige de grands soins. Il faut qu'un Général sache choisir des lieux commodes, sains & où il y a de l'eau, pour y placer son camp; qu'il ne manque pas de se faiss de de faiss de de faire de bons retranchemens, qu'il sache arranger ses corps de garde devant

le camp, ses piquets de nuit, ses grand-gardes de cavalerie & ses patrouilles, qu'il aille lui même reconnoître l'ennemi, qu'il fasse des détachemens, foit pour aller au fourage, foit pour dreffer des embuscades, faut encore qu'il veille au bon état des armes de fes troupes, qu'il ne néglige pas le détail des hôpitaux, ni des remedes nécessaires à la guérison des mala-Il faut furtout encore, qu'il fo défie généralement de tout ce qui vient de l'ennemi, Ce qu'il fait ouvertement n'est pas ce qui embarasse un homme habile, & qui a lû l'histoire, c'est contre les manœuvres sourdes qu'il faut se metre en garde,

On a de bonnes thériaques dont on se sert pour guerir les blessures des sleches envenimées. Il y a un semblable remede contre l'effer des eaux sinfectées, mais il vaut mieux défendre aux soldats d'en boire, dès qu'on s'en apperçoit par le goût salé qu'elles confervent. S'il y a dans le voisinage du camp qu'elque sorét épaisse, il faut d'a-

bord l'éclairer, & même la couper s'il est nécessaire, pour empêcher que l'ennemi ne s'y cache: on sait aussi par une longue expérience qu'il faut se désier des bons paturages qu'on rencontre.

Un bon Général doit encore étendre ses soins sur ce qui regarde la subfistance de son armée, & s'étudier à faire avorter tout ce que son ennemi imagine pour la lui rendre difficile, parcequ'il n'y a que ces attentions qui le mettent en état de temporifer. C'est en quoi confiste principalement l'habilité d'un grand Capitaine qui fait qu'il vaut mieux quelquefois se garantir du mal, que d'en faire. Lorsque Pyrrhus lutta contre les Romains, il se consuma par le temps & par l'inaction, & à la fin la disette, & la désolation du pays qui étoit le théatre de la guerre, l'acheverent.

Je confeille furtout d'user d'une pareille conduire contre les barbares qui rassemblent leurs armées dans le moment, & qui avec des forces peu réclles sont la guerre par incursion. Com-

me ils ne se pourvoyent de vivres que pour un nombre limité de jours, & qu'ils n'en ont qu'une certaine quantité. il est clair, que leurs provisions consumées, ils prennent d'eux mêmes la fuite. Pourquoi donc se hater d'en venir aux mains avec un pareil ennemi? On n'a qu'à rester tranquille & sur ses gardes pour le voir bientôt chasse & vaincu par ses propres mesures, puisqu'après avoir confumé inutilement le peu de vivres qu'il avoit, il faut bien que la faim le fasse déloger. qu'on se garde bien de lui permettre de s'enfuir avec sa faim. Que la défolation & la mort l'arrête fans combat. Pour cet effet il faut faire en quelque forte alliance contre lui, avec l'air, avec l'eau & avec tous les éle-Alors il est temps de mettre en œuvre les fecrets de l'art de la guerre, pour que cet ennemi trouve la mort en respirant, en beuvant & en mangeant. L'air fut autrefois l'allié des Athéniens, & les délivra des Lacedémoniens qui s'étoient emparés de

leur ville, & il y eur un temps, où de femblables circonflances forcerent los Carthaginois à refter malgré eux dans la Sicile. Il y a même des Dieux particuliers auxquels les vainqueurs facrifient dans ces occasions. Imitons ces Dieux & obtenons par nôtre art, ce qui a'a été pour lors qu'un de leurs bienfaits ou peutêtre le seul effet du hazard.

Qu'on prépare donc à ses ennemis une nourriture qui sera pour eux, ce qu'est celle qu'on donne aux animaux qu'on engraisse la veille de leur trépas. Enfermez pour cela dans un vase bien luté, pour que l'air n'y entre pas, un de ces crapauts venimeux qu'on trouve sous les arbres & une vipere, & ayant marqué ce vase de ces caracteres Lydiens, que j'ai enscignés dans mon grimoire \*), gardez-le jusqu'à ce que

<sup>)</sup> L'auteur fait souvent mention de son livre de caractères magiques, ou de son grimoire, dans dequel il avoit rangé sous certaines classes indiquées chacune par une sigure particulere, les disférentes especes d'animaux & de plantes dont on

ces animaux s'y confument. vous en pilerez les dépouilles au point de les réduire en pâte, que vous délaverez dans certaine quantité d'eau, pour en faire une espece d'onguent, & vous frotterez les pains de cet onguent mortifere. Lorsque vous aurés une affés grande quantité de ces pains, tâchez d'en donner à l'ennemi de quelque maniere que ce soit. Voici les moyens de les lui faire parvenir: conduifez un convoy à sa portée, & en l'escortant négligemment vous l'engagerez par l'appas du butin à se jetter desfus & à s'en emparer: ou bien faires femblant de fuir; vous lui abandonnerés par là votre camp rempli de pareilles provisions. L'avantage de ce stratageme est tel que ces pains ne tuent pas d'abord ceux qui en goutent, & que les ennemis ont tout le loifir d'en devoit se servir pour les enchantemens & autres

devoit se servir pour les enchautemens & auires opérations magiques. On ne regrettera par à ce que je crois la perte de cet ouvrage, vi celle de ses commentaires sur quelques livres de l'ecriture sainte.

porter encore à leurs domestiques, aux habitans d'une ville & à toute leur armée. Ce feront des repas préparés par les Déeffes vangereffes. Auffi no doit on se servir de cette ruse que contre les feuls barbares qui ne méritent pas mieux. Mais s'il arrivoit que soupconnant le danger, ou avertis par les transfuges, ils ne goutaffent pas de ces pains, & que vous les euffiés préparés inutilement, du moins envoyez leur tous les prisonniers que vous avez faits fur eux & d'autres malfaiteurs. Ce préfent achevera de les ruiner, parceque la nécessité de nourrir ces nouveaux hôtes, ne pourra qu'augmenter la disette & la faim.

Qu'on tache auffi de les abreuver de la même maniere. Il y a trois efpeces d'infectes d'eau qu'on reconnoitra dans le fecond livre de notre grimoire au caractère qui leur est propre Qu'on en rassemble en quantité. & qu'on les broye ensemble, jusqu'à en faire une huile qu'on délaye avec de l'eau. Répandez en dans ces étangs

où vous favez que l'ennemi s'abreuve. Peu après les hommes & les animaux, qui en auront bu, s'enfleront prodigieusement, ils se sentiront atteints d'une ardeur brulante, & perdront leurs forces au point de n'être plus en état de porter leurs armes. Ils fouhaiteront en fuyant qu'on vienne les achever. On se sert encore d'autres movens d'infecter les eaux. Les puits se comblent de toutes fortes d'excrémens mélés de pierres; & s'il y a des fontaines d'où les eaux découlent abondamment, on y jette la même huile dont j'ai parlé, en y ajoutant un extrait de coquilles marines, qui empêche qu'elles ne foyent potables de longtemps. Mais si ce sont des étangs qu'on veut empoisonner, on se sert encore du suc de l'herbe appellée Tithymale, dont l'effet n'est pas moins sûr.

Qu'on ne s'imagine pas au refte que je fois le premier qui conscille de nuire à l'ennemi en infectant sa boisson. Les Barbares de l'orient ont plus d'une fois employé ce moyen pour détruire ceux qui font venus leur faire la guerre dans leur propre pays.

#### CHAPITRE III.

Des moyens d'empoisonner le Vin.

L'auteur rapporte un exemple d'un corps de troupes Romaines que certaine nation, dont le nom n'est pas assez clairement exprimé dans le manuscrit, avoit détruit, en prenant la fuite à son approche, & en laissant après elle une bonne quantité de vin empossonné. Il prétend que la chaux éteinte, la lessive & du buis sont les drogues les plus propres à cet effet.

### CHAPITRE IV.

De la maniere d'empester l'air.

Les moyens que l'auteur propose ich font aussi frivoles que ses autres secrets. Il nomme quelques serpens plus vénimeux que les autres \*) qu'on

<sup>&#</sup>x27;) Thriffus & Bathanerata.

trouve fréquemment, à ce qu'il dit, dans la Syrie, & au fujet desquels il renvoye fon lecteur à fon grimoire. Il veut qu'on remplisse de grands vases de ces serpents, & qu'après les avoir bien fermés on les garde expofés aux rayons brulans du foleil, jusqu'à ce que tout foit entierement pourri. Il conseille ensuite de placer ces vases à certaine distance de l'ennemi & de ne les ouvrir que dans le temps que le vent fouffle du côté de fon camp. L'exhalaifon en doit être sclon lui si pénétrante, surtout de près, qu'elle fait tomber à terre les oileaux & crever les chevaux en pleine course. Pour se garantir des funestes effers de ces artifices, il confeille, lorsqu'on s'apperçoit que l'ennemi les a mis en pratique, d'allumer de grands feux devant le camp, de l'environner de distance en distance de cuirs récemment tannés. & de bruler beaucoup d'encens.

A ce chapitre le copifte en a joint un autre qui traite des moyens de nuire à l'ennemi en lui causant des insom-

nies. Outre l'exemple de Thémistocle, qui inquiéta pendant quelques nuits la flotte de Xerxes, il cite la conduite des anciens Généraux Romains, lorsqu'ils étoient en présence des ennemis. C'étoit leur coutume, dit-il, de les allarmer chaque nuit en détachant une partie de leurs troupes légeres pour infulter les postes avancés, & pour jetter même dans leurs camps une quantité de flêches & de traits, en faisant beaucoup de fracas & en fonnant les trompettes de tous côtés. Ils se préfentoient le lendemain en bataille fans aucun dessein de combattre, avec la précaution de se poster de maniere, à ne pouvoir être attaqués. Après avoir tenu cette conduite pendant quelque temps, il falloit nécessairement que l'ennemi fut épuilé de fatigues & d'infomnie. Pour lors ils prenoient leur temps pour lui livrer bataille.



#### CHAPITRE V.

Spécifique pour se donner de la valeur dans les combats.

L'imbécille auteur veut qu'on éventier un coq qu'on fair lavoir été bien vaillant, pour chercher dans fon eftomac certaine pierre, qu'il croit qu'on y trouve quelquefois. Il veut qu'on porte pendant le combat cette petite pierre, fous la langue ou fous le bras, & en promet les effets les plus extraordinaires. Themistocle, selon lui, en étoit pourvû, lorsqu'il se battoit contre les Perses, & il prétend que c'étoit la raison pourquoi les Athéniens après la victoire étaloient un coq dans la pompe du triomphe.

### CHAPITRE VI. & VII.

Des remedes contre les douleurs qu'on fouffre fous le coûteau du chirurgien.

L E copiste a séparé ces deux chapitres qui n'en font qu'un seul. Les secrets que l'auteur y enseigne, sont l'u-

l'ufage d'un talisman qu'il décrit, certaines paroles qu'on doit prononcer avant l'opération, l'attention de frooter d'huile le fer dont on a été bleffé, & d'autres pratiques superstiteuses.

#### CHAPITRE VIIL - XIV.

Des chevaux.

Es chapitres renferment certains fecrets qui regardent les chevaux. Dans le huitieme il dit dans son fille déclamatoire, qu'ainsi qu'on rencontre rarement un homme parfait, on ne trouvera pas non plus de cheval exemt de défauts. Il fait l'énumeration des principaux, & finit par recommander de graver sur l'ongle du pied gauche de devant, une lune avec certaines paroles & certains caracteres, comme un excellent moyen de rendre en peu de temps, le cheval le plus farouche souple & obeissant.

Dans le IXme chapitre il parle des moyens d'empêcher que les chevaux ne hennissent surtout lorsqu'on se met

Toms III.

en embuscade avec la cavalerie. Il cite l'exemple d'Aristomene le Messénien, qui dans ces occasions ne se fervit que de jumens, & qui découvrit une fois par leur moyen une troupe de Lacédémoniens qui s'étoient cachés pour le furprendre. Selon lui le meilleur moyen dont les anciens guerriers & furtout les Parthes se soient aussi servi pour faire taire les chevaux, c'est de serrer avec une corde de boyaux bien fortement, & jusqu'à la faire entrer dans la peau, la queue du cheval un peu au dessus de l'origine des crins. La douleur qu'ils en ressentent réprime l'instinct & l'envie qu'ils ont de hennir.

Dans les chapitres X & XI. qui n'en font qu'un, l'auteur infifte sur une qualité particuliere qu'il attribue aux chevaux, c'est de prévoir l'avenir & d'en donner des signes assez manifestes, soit en dressant les preilles, soit par le mouvement de leurs yeux, soit par le mouvement de leurs yeux, soit aussi par leurs gestes & par leur voix. Il pretend même qu'ils peuvent voir quelquesois des esprits, & qu'à l'ap-

proche d'ún danger éminent on les a vus plus d'une fois regimber & témoigner par des henniffemens & des fauts, la répugnance qu'ils avoient à s'y expofer. Homere avoir déjà loué cette qualité dans les chevaux de la Theffalie.

Il propose ensuite des remedes contre la gourme & contre les fluxions qui leur surviennent aux yeux. Il recommande à cette occasion les seuilles de la vigne & un suc extrait du lierre, dont il veut qu'on oigne plusieurs jours de suite les yeux des chevaux pour les guerir de la chassie.

Dans le XII me chapitre il dit, qu'on doit attacher à l'oreille d'un cheval peureux, la queue de certain animal qu'il défigne dans son livre de caracteres, pour lui faire perdre cette mauvaise qualité.

Dans le XIII chapitre il loue certaine espece de mords & d'éperons que les anciens appelloient des pieds de loup propres à faire courir les chevaux. Il y ajoute encore quelques pratiques superstitiens qui leur font accélerer leur course.

#### CHAPITRE XV.

Des moyens d'effrayer les chevaux.

'auteur commence ce chapitre par le conte fuivant: Un homme fe présenta aux Sybarites avec quelques chevaux dreffés avec tant d'art qu'il pouvoit les faire marcher fur les pieds de derriere, & exécuter toutes fortes de danfes au fon des instrumens de Mufique. Mais rebuté & maltraité par les Sybarites il alla pour s'en vanger chez les Crotoniates leurs ennemis, qui venoient d'en être défaits dans un grand combat de cavalerie. avant promis une victoire immanquable, s'ils vouloient déférer à ses conseils, & ceux-ci acceptant ses offres, il commença par raffembler tous les joueurs d'instrumens qui se trouvoient dans la ville. Il leur enseigna à tous un certain air de musique, & les voyant en état de l'executer de concert, il fit conduire l'armée des Crotoniates à la rencontre de celle des Sy-

barites. A peine s'étoient elles approchées à certaine distance l'une de l'autre qu'il donna le fignal aux joueurs d'instrumens de jouer tous ensemble l'air qu'ils avoient appris. L'effet en fut des plus extraordinaires. On vit tout d'un coup les chevaux ennemis s'effaroucher, se cabrer & jetter leurs cavaliers à bas. Toute la cavalerie étant épouvantée & en desordre, les Crotoniates fondirent fur elle, & n'eurent pas de peine à la défaire entierement. Cette victoire étoit encore célébrée long temps après l'événement, par des facrifices qu'on failoit à Neptune furnommé Taraxippus, ou celui qui épouvante les chevaux.

L'auteur se fait fort d'enseigner un expédient qui produira le même effet bien plus surement que ne le fait le son des instrumens. Il veut qu'on amasse une grande quantité d'Euphorbe pulvérisé, qu'on en remplisse de grandes seringues que plusieurs personnes tiendront en main devant le front de l'armée, pour la répandre à l'approche

de l'ennemi, & en remplir l'air. L'auteur affure que cette gomme réfineufe pulvérifée & connue pour un puissant Sternutatoire, produira dans ces occassons des essets prodigieux; que les chevaux en seront comme étourdis, & qu'aveugles & surieux ils désarçonerous leurs çavaliers, de maniere qu'il n'en coutera pas beaucoup pour achever leur désaite. L'Euphorbe fait selon l'auteur plus de mal dans un combat de cavalerie, que toute la décharge des traits & des stéches.

Il parle ensuite d'autres plantes & drogues nuisbles aux chevaux, & confeille même de profiter d'un vent favorable pour chasser la fumée de vieux haillons, du côté de l'ennemi. Il raconte sur la fin que Dercyllidas Général Lacédémonien, s'étant une sois trouvé dans une plaine avec sa seule infanterie, vis-à-vis de l'ennemi qui étoit fort supérieur en cavalerie, avoit d'abord formé le quarré, pour faire face de tout côté, mais qu'en même temps il avoit ordonné aux soldats des

derniers rangs, de creuser sous leurs pieds avec leurs seuses épées de petites fosses, & que celles-ci étant promptement faites, il avoit rammené toute sa troupe derrière ces fosses, où se trouvant en sureté, elle avoit aisément bravé tous les efforts de la cavalerie ennemie.

#### CHAPITRE XVI — XIX.

L'auteur préscrit dans ces chapitres quelques recettes contre les maladies des chevaux & des mulets.

L'Empéreur Constantin Porphyrogenete fit faire l'extrait de plusieurs auteurs, qui avoient écrit sur la médecine vétérinaire, & cette collection nous est conservée sous le titre de Hippiatrica que Simon Gryneus sit imprimer à Bâle l'an 1537. & dont Jean Massé donna la traduction françoise à Paris en 1563. On y retrouve les mêmes chapitres de Jules Africain, qu'on lit ici.

#### CHAPITRE XX.

'auteur propose comme un bon moyen d'exercer les troupes, celui de les faire aller à la chasse, surtout à celle des Lions. Il décrit enfuite la meilleure maniere d'y réussir. Le gîte du Lion trouvé, on l'entoure à certaine distance d'un cercle de troupes qui se couvrent de leurs boucliers, de la même maniere qu'elles forment la tortue. On n'y laisse qu'une petite issue, devant laquelle on a arrangé un piége tel qu'il le faut pour prendre une pareille bête. Le Lion excité par des feux & par le son des trompettes & des tymbales, n'ofant se jetter sur la barriere que lui présentent les boucliers, veut s'échapper par le vuide qu'on a laissé, & tombe dans le piege. L'auteur dit avoir traité de la chaffe des bêtes feroces dans un autre ouvrage.

#### CHAPITRE XXI.

L'auteur expose, en se référant aux élemens d'Euclide, la méthode ordinaire de mesurer des hauteurs in-

acceffibles, ainfi que la largeur des rivieres, fans qu'on ait befoin de les traverfer. Le texte étant, comme par tout, très corrompu, on a de la peine à trouver les rapports entre les lettres de renvoy & les figures qui y font tracés, & qui d'ailleurs ne contiennent rien, que ce qui est déja généralement connu.

### CHAPITRE XXIL

Des avantages d'une bonne vue & des moyens de renforcer l'ouie.

L'auteur remarque que ce font ordinairement les Numides qui ont
la vué excellente tant parcequ'ils vivent
dans un air pur, & qu'ils s'abstitennent
de bains chauds & du fréquent usage
du sel, comme étant les deux choses
qui y nuisent le plus, que parce qu'occupés continuellement à tirer de loin,
ils exercent leur vué plus que les autres
peuples. Pour ouir de loin, surtout
pendant la nuit, il veut qu'on creuse
de petites fosses, & que les ayant couvertes de quelque étosse on y applique

l'oreille, il prétend qu'on s'appercevra fouvent alors & très diffinctement des bruits qui échappent à ceux qui font debout.

#### CHAPITRE XXIIL

Des moyens de se préserver du fommeil.

A près une pompeuse description du fommeil, & de l'empire qu'il a exercé sur plusieurs Héros de l'antiquité, & sur les Dieux mêmes, l'auteur recommande, pour s'en garantir dans l'occasion, d'arracher la tête à une chauve sours, & de la porter dans un petit sac, il assure que rien n'endormira celui qui en est pourvu.

# CHAPITRE XXIV.

Des Eléphants.

L'auteur décrit dans son stile sleuri tout le mal qu'on a à craindre des Eléphans dresses à la guerre & armés avantageusement. Il faut bien se garder de leur opposer de la cavalerie, qui s'épouvante ordinairement à leur afpeét, & qui ne peut d'aucune maniere
leur réfilter. Il vaut mieux les attaquer par tout ce qu'on a de gens de
trait dans l'armée; ils réufilflent quelquefois à blesser les hommes qui les
conduisent, & l'animal même. Il devient pour lors furieux, & se jette souvent aussi bien sur ceux qui l'ont ammené, que sur les ennemis. Le son des
instrumens auxquels on fait jouer les
airs les plus bruyans & les plus terribles, ne laisse pas non plus de les décontenancer.

L'auteur propose cependant un expédient qu'il prétend être plus sûr & plus efficace contre ces animaux que tout ce qu'on a jamais imaginé: c'est de répandre devant le front de l'armée une quantité suffisante de grandes chausse trapes, & de piéges dont on se ser contre les bêtes féroces. Selon lui l'eéphant blesse au pied n'avance plus, & rebrousse d'ahord chemin. Toute sa rage tombe pour lors sur ses conducteurs: il les abat, & il devient dans se moment plus dangereux à ses maîtres qu'à l'ennemi.

#### CHAPITRE XXV-XXVIII.

TL parle des avantages de l'agriculture & de la diversité des productions de différens pays. Les uns n'étant propres qu'à la culture des bleds, & les autres qu'à celle des vignes. Dans les pays où l'on fait un vin aigre & mauvais, on doit le corriger par la cuisson, & où il n'y en a point du tout, il faut y suppléer par d'autres boissons, qu'on peut préparer au moyen de grains, de racines, de glands & d'autres fruits, ainfi que font les Egyptiens, les Péoniens, les Gaulois & les Babyloniens. L'auteur propose dans le XXVIme chapitre une maniere de faire une boiffon qui ressemble au vin avec des figues seches & de la réglisse.

Dans le XXVII<sup>me</sup> il enfeigne l'art de faire & de conferver le vinaigre. Ce chapitre fe trouve auffi à la fin du VIII<sup>me</sup> livre de la collection de différens auteurs qui ont écrit sur l'agriculture, que le même Empereur Constantin Porphyrogenete dont j'ai parlé en haut, fils de Leon le Sage a fait rassembler sous le titre de Géoponica. Pierre Needham en a donné à Cambridge en 1703 une bonne édition avec la traduction latine. Cet ouvrage est traduit en françois par Antoine Pierre de Narbonne & imprimé à Leide 1557, & en allemand par Michel Herrius sous le titre: Das Veltbau, oder das Buch von der Veltarbeit, Strasburg 1567.

Dans le XXVIIIme chapitre Jules Africain enseigne l'art de faire l'huile; on l'a inséré aussi dans le IXme livre du recueil que je viens d'indiquer.

# CHAPITRE XXIX.

De l'art de tirer de l'arc.

L'auteur dit lui même que c'est le dernier chapitre de ce livre des Cestes & il y expose quelques particularités sur l'art de tirer de l'arc.

Si une flêche tirée de l'arc continuoit son vol avec la même vitesse,

& fans être arrêtée, vingt quatre heures de suite, elle parcourreroit l'espace de vingt mille stades. L'essay en fut fait en sa présence & de la maniere suivante. On placa dix hommes à la distance d'un de ces arpens dont six font un stade, c'est à dire, de cent pieds l'un de l'autre, munis chacun d'un arc bandé, & la fléche à la détente. Des que le premier eut décoché sa flêche, le fecond tira la fienne dans l'instant méme, qu'il vit paffer celle du premier, le troisicme en sit autant, & ainsi de fuite jusqu'au dernier. En multipliant après cela l'espace avec le temps, on trouva qu'il falloit une heure pour faire parcourir de cette maniere aux flêches mille stades, & par conséquent vingt quatre mille stades en vingt quatre heures. L'auteur retranche quatre mille stades pour le temps que chaque mouvement de la main auroit pû faire perdre dans la totalité, & en déduit le compte rond de vingt mille stades. Ce calcul ne paroit pas être fort exact, mais il en appelle au témoignage d'un

certain Syrmus Scythe de nation & de Bardesanes le Parthe, les plus fameux archers de fon temps, qui ont fait le même calcul.

Jules Africain cite enfuite quelques exemples de perfonnes qu'il avoit connuës, & qui avoient excellé dans l'art de tirer de l'arc. Il commence par exalter la prodigieuse adresse d'un certain Roi Enancarus, & de son fils Mannus qu'on ne connoit pas par l'histoire. Un iour l'auteur les ayant accompagnés à la chasse, on vit inopinément un grand fanglier sortir de sa taniere, & se jetter fur les chaffeurs. Comme tout le monde vouloit s'enfuir, Mannus les rassura, & ayant décoché promtement deux flêches de fon arc, l'une après l'autre, il en creva fi bien les deux yeux de cet animal, qu'étant aveuglé il ne fut plus dangereux pour personne.

Il parle ensuite de la finguliere adresse d'un Parthe nommé Bardesanes, qui s'étant placé à certaine distance d'un jeune homme, visa si juste en tirant ses flèches sur le bouclier que celui- ci tenoit élevé, qu'il décrivit le contour & les traits de son visage par les marques que les pointes de ses fléches imprimoient dans ce bouclier.

Il rapporte à la fin l'exemple d'un autre habile archer, nommé Syrmus dont il dit avoir été témoin oculaire. Celui-ci s'exposa lui même comme but aux flêches d'un autre tireur d'arc sans avoir même endossé la cuirasse. mais il scut de son côté viser avec tant de justesse, qu'il ne mangua jamais de rencontrer avec sa flêche celle que l'autre avoit décochée contre lui. & comme les fiennes étoient émouffées, celles de son adversaire, qui étoient pointues, s'enchassoient ordinairement par la violence du coup dans ses propres fléches. & tomboient ainsi liées enfemble, à ses pieds.

# CHAPITRE XXX.

Conformément à ce que le chapitre précédent a été nommé le dernier du livre, un des manuscrits de la Bibliothéque du Roi marque ici le

commencement du septieme des Cestes. Mais il n'y en a que peu de fragmens de conservés, & seulement quelques paroles de ce premier chapitre, dans. lequel l'auteur avoit traité de la maniere de rendre le bois d'ébene propre à reçevoir des couleurs.

#### CHAPITRE XXXI.

L'auteur enseigne l'art de donner au vin la faculté de faire dormir trois jours de suite ceux qui en boivent. Il propose de le mêler avec certaine quantité d'opium & de suc de la Jusquiame ou de l'Hyoscyamus des anciens. Il croit que pour réveiller un homme endormi par cette boisson n'auroit qu'à lui faire entrer beaucoup de vinaigre par le nez.

### CHAPITRE XXXII & XXXIII.

L'auteur dit que si l'on veut détruire tous les arbres d'un pays, on n'a qu'à sicher au tronc une des arêtes de la pastenaque, poisson de mer de l'estrome III.

pece des scorpions; ils périront infailliblement excepté le pommier qui y résiste. Selon d'autres les cosses des feves appliquées aux racines sont également scher les arbres. Cependant dit-il à la fin, on en vient plus surement à bout à coup de haches. Lorsqu'il s'agit de gâter les campagnes & de les rendre stériles, l'auteur propose d'y semer l'Ellébore, à l'exemple d'Alexandre qui força par ce moyen les Alanes à se soumettre. On ruine aussi pour long temps les recoltes, en labourant les champs, après y avoir répandu une grande quantité de sel.

### CHAPITRE XXXIV. XXXV. XXXVI.

Dans ces chapitres l'auteur expose trois secrets à l'usage de la cavalerie. L'un qu'il dit avoir appris dans la Physique d'un certain Neptunien, c'est d'arrêter les chevaux en plaine course, en jettant à leur rencontre des os de talons de loup. L'autre qu'il regarde comme la ressource des

foibles, c'est d'armer les cavaliers de flambeaux brulans, au moment qu'ils vont à l'attaque: & le troisseme pratiqué souvent par les anciens Généraux, pour paroitre en certaines occasions plus fort en cavalerie qu'on ne l'est en effet, c'est de faire monter les valets & les palesfreniers de l'armée sur des chevaux de bat, & sur des mulets, en les placant au loin, rangés par troupes comme par autant d'escadrons.

#### . CHAPITRE XXXVII.

L'auteur prétend avoir appris d'un homme digne de foi la vraie methode des Scythes pour empoisoner les flêches. C'est de tirer au moyen du feu du Titymale appellé Characites, une espece de suc épais, & d'en frotter les pointes.

### CHAPITRE XXXVIII.

L'auteur croit que la vinaigre est d'une grande utilité dans les incendies, non seulement en l'employant Y 2 pour éteindre les flammes, mais aussi en humectant de cet acide les murailles qu'on veut préserver du seu.

#### CHAPITRE XXXIX.

De la conservation de la santé des foldats.

e bons Médecins, dit l'auteur. font très nécessaires dans une armée; vû que les fatigues & l'intempérie des faifons donnent souvent lieu à de facheuses maladies. Il importe beaucoup pour la conservation des foldats, de veiller à ce qu'ils ne mangent pas tout à la fois ce qu'on feur fournit, mais qu'ils le partagent & qu'ils le prennent à certaines heures. La rue & la mauve cuites & mêlées avec le vin. & au défaut de vin avec l'eau & le lait, conservent la fanté, furtout si l'on en prend régulierement depuis le printemps jusqu'à la fin de l'automne avant & après le diner. On se sert de la même maniere & avec le même fuccès du vin d'absynthe, & faute de vin, de l'eau chaude infusée d'absynthe.

Il exalte encore les vertus du vinaigre & d'un vin, que les anciens ont préparé avec la feille, comme un préfervatif admirable contre toutes fortes de maux. Il confeille de bien cuire les pains dans les fours, & de les expofer même encore au foleil. Lorsque les eaux font bourbeufes, & d'une mauvaife qualité il veut qu'on les faffe bouillir jusqu'à la confommation de la dixieme partie, avant de s'en fervir comme de boiffon.

### CHAPITRE XL.

Il recommande la rue & le raifort mélés avec un peu de fel & de poivre pour se préserver des mauvais effets des poisons & de toute sorte d'infection. On peut encore en mélant ces ingrédiens, en faire de petites boules, & en prendre tous les jours.

### CHAPITRE XLI. XLII, XLIII.

Dans un de ces chapitres l'auteur dit que les grandes playes pour être refermées, n'ont pas toujours befoin d'être cousues. On en vient aussi à bout à l'aide de feuilles de porreaux, & de gousses d'oignons bien minces.

Il confeille dans le XLII chap. d'exposer du sang tiré du corps humain, soit par une saignée, soit d'une autre maniere aux rayons du soleil, d'en ôter soigneusement l'eau qui s'en sépare, de laisser scher le reste, jusqu'à le réduire en poudre, & de s'en servir ensuite comme d'un remede infaillible pour arrêter promptement le sang des playes.

Dans le XLIII e chapitre il recommande d'attacher quelque morceau de la corne de cerf au cou des chevaux, comme un moyen de les conferver en fanté.

\_\_\_

### CHAPITRE XLIV.

L'auteur enseigne ici une composition de souffre, de sel, de chaux, d'asphalte & d'autres ingrédiens, qui s'embrase d'elle même, dès qu'elle est exposée au soleil, & dont il veut qu'on

fe ferve pour mettre le feu aux arfenaux & aux villes des ennemis.

#### CHAPITRE XLV - XLIX.

'auteur commence avec le XLVme chapitre à copier le Poliorceticon d'Enée le tacticien, en se servant presque toujours des propres paroles de cet ancien écrivain. Peut-être aussi n'est ce que le copiste qui a ajouté ces chapitres. En voici les titres. Des moyens de mettre le feu aux machines & aux portes des villes; des Clepfydres ou des montres à eau: de la garde des portes: des expédiens pour faire entrer toutes fortes d'armes dans une ville ennemie: de la correspondence secrete: des moyens de découvrir les mines, & d'en empêcher l'effet: des reffources des mineurs pour garantir leur travail: des Herses: de la maniere de garder une grande ville avec une petite garnison, & d'en imposer à l'ennemi avec peu de monde.

#### CHAPITRE LX. LXI. LXII.

les trois chapitres font encore de Jules Africain & regardent l'art de tirer de l'arc. Il dit qu'on exige d'un bon archer de tirer juste, de tirer avec force, & de tirer vite. Dans ces trois chapitres il traite de chacune de ces qualirés. Les archers ont la meilleure occasion de montrer leur adresse, lorsque rangés les uns vis-à vis des autres ils ne changent pas de place. Il n'en est plus de même lorsque les uns font debout, & les autres en mouvement, qu'on s'avance des deux côtés en tirant, que l'un s'avance & l'autre recule, que les uns poursuivent & que les autres se font encore ressource de leurs arcs en tirant à reculon. Tous ces différens cas font affujettis à certaines regles, & à un exercice particulier. L'auteur parle enfuite du maniment même de l'arc, avec combien de doigts il faut prendre la corde, & s'il vaut mieux bander l'are, en l'appuyant contre la poitrine, ou contre l'o-

reille. Il dit qu'on a moins de force, en le tenant contre la poitrine, comme le faisoient les Amazones à cause de la foiblesse de leur sexe. Il faut au reste que les archers soient dresses à tirer en élévation & rarement de but en blanc.

L'avantage de tirer avec force dépend de la roideur du bois de l'arc, & de la longueur du trait, ainsi que d'un bras nerveux que l'habitude a fortisse.

C'est la même habitude qui donne aux tireurs le talent de tirer avec vitesse. On les y exerce lorsqu'on en fait tirer plusieurs à la fois au même but & en même temps. Comme chacun a ses fleches marquées, on compte ensuite celles qui ont touché au but, & on accorde le prix à celui d'entre eux qui y en a porté, un plus grand nombre. On propose aussi plusieurs buts à la fois que les tireurs font obligés de frapper en les passant à certaine distance en courant, & on excite leur émulation en déclarant vainqueur celui qui a porté le plus de fleches dans ces différents buts.

Il est évident que les chapitres qui suivent, ne sont plus de Jules Africain. Le stile & bien des circonstances prouvent qu'ils sont tirés des ouvrages de quelques-uns de ces Tacticiens, qui ont écrit sous le regne des Empereurs Grecs de Constantinople. Comme les matieres qui y sont traitées sont particulierement du ressort de l'art de la guêrre, & qu'elles contribuent à nous faire connoître la tactique & les usages des troupes qui avoient succédé aux anciennes légions, je les ai traduites mot à mot, telles que je les ai trouvées dans le texte grec.

### CHAPITRE LXIII.

De la maniere de mettre les troupes en bataille.

C'est un usage autorisé par l'exemple de la plupart des anciens Généraux, que de placer la bonne infanterie au milieu, & la cavalerie aux ailes, lorsque l'ennemi ne marche à vous que par un seul côté. Quoique quel-

ques uns ayent fait le contraire, il n'est pas moins vrai que pour que la cavalerie foit en état de s'ébranler promptement, & aller à l'attaque sans gêne, de même que pour qu'elle puisse serrée & poursuivie elle même, regagner sans danger le poste d'où elle est sortie, on ne fauroit la placer plus avantageusement qu'aux flancs de l'infanterie. Si vous la mettez au centre, vous courrez risque que forcée de se retirer & courant toute vers un seul endroit avec grand fracas, & élevant souvent la poussiere jusqu'à obscurir l'air, elle ne cause un affreux désordre & ne renverse votre propre infanterie & tout ce qui vient à sa rencontre.

Si l'ennemi se retire, vous détachez d'abord à sa poursuite tout ce que vous avez de cavalerie légere. L'infanterie suit, flanquée toujours des cuirassiers, & fait autant de diligence qu'il est possible, sans déranger son ordonnance, de maniere que lorsque l'ennemi fait volteface dans sa retraite, vos cavaliers puissent d'abord se replier, sur elle & trouver de la sûreté

dans fa protection.

Ce font les circonstances qui décident de l'emplacement de votre infanterie légere. Si votre ordre de bataillo est sur beaucoup de profondeur, vous ne fauriez la poster en arriere, parcequ'en voulant lancer ses traits & ses pierres pardessus la phalange, elle blesferoit fouvent vos propres troupes, Ainfi dans ce cas vous la porterez mieux fur les flancs. Mais fi votre infanterie n'est rangée que sur une hauteur médiocre, vous ne ferez pas mal de la placer derriere elle: car pour lors les traits qu'elle lancera en élévation, pourront atteindre l'ennemi & le bleffer dans le moment même qu'il va choquer. Quelquefois vous en tirerez aussi un bon parti, si vous la faites sortir & combattre avec la cavalerie, vu qu'elle faura accabler de ses traits celle de l'ennemi, & mettre la confusion parmi les chevaux.

#### CHAPITRE LXIV.

De quelle maniere l'infanterie peut réfister à une cavalerie fort supérieure en nombre.

Si vous n'avez que de l'infanterie à opposer en bataille à un ennemi dont les principales forces consistent en cavalerie, ordonnez que les trois premiers rangs bien serrés se servent d'abord de leurs arcs, & qu'ils visent en ligne droite contre les jambes des chevaux, & que les soldats des autres rangs de derriere tirent en élévation, pour que les traits tombent de haut en bas, & blessent d'autant plus surement le cavalier ennemi que son bouclier ne sauroir garantin.

Comme l'ennemi, en voyant de loin l'infanterie s'avancer contre lui, pourroit s'avifer de pouffer de mêne la fienne en avant, vous ferez bien de raffembler le peu de cavalerie que vous avez & de la faire marcher devant vôtre Phalange, afin qu'il s'imagine que vôtre dessein est de lui opposer les mê-

mes armes. Mais lorsqu'il s'approche de plus près, faites partir vos cavaliers le plus promptement qu'il est possible, pour occuper leurs postes aux ailes. En même temps les foldats des premiers rangs ayant fiché leurs piques en terre, feront usage de leurs arcs, & ne manqueront gueres de porter coup à un ennemi qui est fort serré & en foule. Cette décharge de traits l'ayant plus ou moins dérangé, il choquera avec moins d'impétuofité, tandis que votre infanterie quitte dans un instant ses arcs, reprend ses piques, & se pousse en avant avec d'autant plus d'affurance & de hardieffe

S'il arrive que l'ennemi s'approche inopinément de vous avec des forces infiniment fupérieures, & que ne jugeant pas poffible de lui tenir tête, vous ne puifficz vous débarasser autrement de lui que par la retraite: voici comme on doit s'y prendre. Vous tâcherez donc d'abord de vous saisse de quelque hauteur, & de disposer vos troupes selon le terrain, de façon que

s'il ose monter à l'assaut, vous puissea aissement le repousser en l'accablant de traits & de pierres. Dès qu'il fait nuit, vous quitterez votre hauteur pour en aller occuper une autre, en vous éloignant de cette maniere de lui, autant que vous pourrez. Mais si cet ennemi se croit assez fort pour vous attaquer pendant le jour, & que bien, que vous soyez maître de la plus haute montague des environs, il se prépare à vous en déloger, il faut avoir recours à une bonne disposition de vos troupes, par laquelle vous puissez rendre inutile une grande partie des siennes.

Supposez que votre Infanterie confifte en trois phalanges, vous les rangerez toutes les trois de front, mais de
façon qu'il reste pour intervalle de l'une à l'autre, le terrain que chaque Phalange occupe. Puis vous ordonnez
aux trois derniers rangs de vos phalanges de faire un temi tour, & de marcher par leur flanc pour remplir l'espace vuide qui se trouve entre les phalanges, & pour s'alligner ensuite avec les

trois premiers rangs de celles qui font en bataille, de forte que l'ennemi en s'avancant, doit nécessairement croire, que les troupes qu'il voit de loin couronner la montagne, forment toutes ensemble une seule ligne également forte des deux côtés. On choifit pour cela autant qu'il est possible les endroits de la montagne, où le terrain s'abbaiffe insensiblement pour poster les premiers rangs à l'endroit où il est le plus élevé. Lorsque l'ennemi vient à s'en approcher, les trois rangs qui occupent les intervalles, ne changent pas de place, mais on donne le fignal aux trois phalanges de se porter un peu en avant exactement jusqu'à ce que leurs trois derniers rangs foyent en mêmes lignes avec les trois intermédiaires qui n'avoient pas bougé de place.

L'armée disposée de cette maniere, après ce petit mouvement, vous pouvez être assuré que de toutes les troupes de l'ennemi, il n'y aura que celles qui se trouveront opposées aux Phalanges avancées, qui engageront le combat.

combat, & que les autres qui feront vis - à - vis des intervalles, occupés par les trois rangs, n'oferont pas s'y fourrer, de crainte d'être accablées de traits, & enveloppées fur leurs flancs.

Peut-ètre trouve-t-on à redire à cet arrangement par la raifon, qu'en ne faisant avancer que les Phalanges, & en laissant en arriere les foldats qui remplissent les intervalles, je leur fais naître à tous quelque sentiment de crainte & de désiance. Mais en informant d'avance-ceux qui doivent rester, de ce qu'ils ont à faire, on empêchera aissement que dans le moment de l'exécution ils en soyent étonnés.

Je rendrai encore raison de ce que je ne fais avancer les Phalanges que dans le moment, où l'ennemi est au point d'en venir aux mains. Il est évident, si je le faisois plutôt, que je risquerois certainement que l'ennemi pendant sa marche, ne s'aperçut de loin du vuide qui est entre elles, & que changeant bientôt de dispositions content.

formément à cette découverte, il n'employat une partie de fes troupes à attaquer de front, & l'autre à venir en flanc & à dos, n'ayant que peu à craindre des foldats qui occupent les intervalles.

#### CHAPITRE LXV.

De la Retraite d'une armée.

ès le moment qu'on entre en campagne, il faut choifir dans la cavallerie, fur chaque corps de mille cavaliers, deux ou trois cens des plus braves & des plus expérimentés, & s'en servir constament pour les arrieresgardes, austi souvent qu'on est obligé de faire la retraite. Avant qu'on donne l'ordre pour le départ, on cherche à placer ce corps derriere quelque colline, ou dans une forêt voifine, ou derriere les bords d'une riviere, de facon que l'ennemi ne puisse le découvrir. S'il s'avise alors comme de coutume, de talonner l'armée, en s'éparpillant par petites troupes, foit pour

troubler l'arrieregarde foit pour intercepter les traineurs, vos cavaliers doivent fortir brusquement de leur embuscade, & ils ne manqueront pas de lui couper le chemin & de faire des prisonniers.

Mais fi on se trouve dans un pays de plaine, où tout est découvert, & où dans un espace de trois à quatre mille pas il n'y a ni hauteur ni rideau pour couvrir quelques troupes, de sorte que l'ennemi en voyant de loin vos arrangemens n'ose suivre votre marche qu'avec beaucoup de précautions; pour lors vous n'avez pas besoin de renforcer votre arrieregarde, ni de faire d'autres arrangemens que de coutume, parcequ'en découvrant de loin ses manœuvres vous aurez toujours affez de temps pour les prévenir.

Je conseille cependant de fournir à ceux qui ferment la marche, une bonne quantité de chausse-trapes pour en semer dans les déssiés, lorsqu'il se voyent talonnés par l'ennemi. Il, est certain qu'en poussant la poursuite, au travers de chausse-trapes, il se fera bien plus de mal qu'aux troupes qui se retirent.

#### CHAPITRE LXVI.

Quand il faut faire la guerre & quand il ne faut pas la faire.

A Vant d'entreprendre la guerre, in-formez vous bien par toutes fortes de moyens, tels que les espions & les transfuges, des véritables forces de l'ennemi, comparez-les enfuite avec vos propres forces, & décidez pour lors, s'il est plus de votre intérêt de faire la guerre que de rester en paix. Comparez furtout le nombre de troupes que vous pouvez mettre en campagne, leurs qualités, leur valeur tant du corps que de l'esprit, leur expérience, l'état des finances & des reffources, celui des munitions de guerre & de bouche, & enfin la disposition des esprits de vos foldats, cû égard à la guerre que vous allez entreprendre. Si vous croyez l'emporter fur votre

ennemi par tous ces objets, attaquez le fans balancer. Gardez vous bien cependant de le méprifer: car combien d'exemples n'a-t-on pas que les foibles ont battu les forts? Dix mille Athéniens vainquirent autrefois à Marathon deux cens mille Perfes. Si vous trouviez au contraire, que l'ennemi a à tous ces égards de la supériorité sur vous, tâchez foigneusement de détourner la guerre; à moins que vous ne voyez aucun moyen de vous fauver. & que vous risquiez en restant dans l'inaction, de perdre vos états. Dans ce dernier cas, n'hésitez pas non plus à prendre les armes; mais tâchez de suppléer par l'art & par votre conduite, au défaut de vos forces, en tirant parti de toutes les circonstances, des temps & des lieux. Choififfez furtout vos positions avec intelligence, & si vous vous présentez en bataille, cherchez vos reffources dans le terrain, en affûrant vos flancs, & même vos derrieres, au cas que votre ennemi supérieur en troupes, en détache pour vous envelopper. Vous même vous ne devez entreprendre fur lui que pendant la nuit, & lorsque vous le croyez endormi.

Si les forces font égales de part & d'autre, & que la victoire foit encore incertaine, n'allez pas engager une affaire générale, fans que vous n'ayez sû vous procurer quelque avantage qui vous en garantisse le succès, Epiez donc dans cette vuë le moment où vous pourrez marcher fur le corps de votre ennemi, lorsqu'il est harassé de fatigues, après une marche longue & difficile, ou dans le temps même qu'il est encore engagé entre des rochers & de mauvais chemins. Tâchez de le surprendre au moment où arrivé au camp il se débande pour dresser ses tentes, ou lorsqu'il les détend pour décamper. Inquiétez le aussi toute la nuit par de fausses allarmes, &, lorsque vous le croyez bien fatigué, marchez à lui le matin pour l'attaquer de toutes vos forces. Surtout observés bien, si la nécessité de pourvoir à sa

fubfishance, ou quelque autre raison l'ont engagé à partager ses troupes. Rassemblez alors promptement les votres, & jettez vous sur l'un ou sur l'autre de ses corps, que vous ne manquerez gueres de battre en détail.

L'on a vu de cette maniere de grandes armées ruinées par de petites, que ne feront pas les armées, qui ne le cedent ni en nombre ni en valeur à celles des ennemis \*)?

<sup>\*)</sup> En jugeant du stile & des matieres de ses quatre chapitres, on en croiroit l'auteur, quoique différent de Jules Africain, à peu près du quatrieme siecle. Mais on est surpris de trouver dans un des manuscrits du Roi un passage ajouté, dans lequel il est fait mention de Bélisaire ce fameux Général de Justinien qui a vecu plus de 300, ans après notre auteur. En voici La traduction. Telle étoit la conduite de Rélisaire, lorsque se voyant trop soible pour tenir tête à l'ennemi, il dévasta le pays avant son arrivée, & l'obligea par ce moyen à partager ses forces pour se procurer de la subtistance. Bélisaire en profita habilement & défit en détail ces différens corps de l'ennemi. Il est très probable que le copifie à qui ce fait de Bé-

C'est encore quelquesois un trait d'habiteté que de n'engager la bataillé que vers le foir, afin qu'en cas de malheur les ténébres de la nuit puissent favoriser la retraite, tandis que cette promittude d'en venir aux mains à une telle heure, fait croire que l'ardeur de combattre l'emporte chés vous sur toute autre considération.

#### CHAPITRE LXVII.

Des ordres de Bataille.

Omme les ennemis ne forment fouvent de leurs troupes qu'une Phalange, qu'on les voit aussi quelque fois sur deux & quelquesois sur plusieurs lignes, il faut que vos ordres de bataille soyent conformes aux leurs, S'ils ne se présentent donc qu'en une seule phalange, & que vos troupes et trouvent égales aux leurs, vous n'en formez qu'une seule ligne, asin-listie est voule autres manuscrist dans lesquels on ne trouve pas cet épsode, justifient cette contesture.

que votre ordre de bataille n'ait pas moins de profondeur ni moins de front que le leur, Si vous avez plus de foldats qu'eux, fervez vous en pour augmenter la profondeur de votre Phalange, jusqu'au point où elle cesse d'être de quelque utilité. Pour fors en employant ce qui vous reste, à prolonger votre front, vous vous mettrez en état de les déborder & de les tourner fur leurs flancs. Si votre armée est du double plus forte que la leur, formez vous alors fur deux lignes, mais ne vous mettez pas en tête de disposer votre monde de façon que vous leur coupiez tous les moyens de fe retirer. Le désespoir en leur donnant du courage doublera leurs forces, dont l'effet pourroit vous être fort defavantageux. Enfin si l'ennemi a fait une disposition qui menace en même temps & votre front & vos flancs, oppolez lui une partie de vos troupes de tous ces côtés, comme je l'ai déjà expliqué en traitant de ces ordres de bataille en quarré, nommé Plésion & Plinthion.

#### CHAPITRE LXVIII.

Des Embuscades.

L & d'autres nations, ont souvent dressé des embuscades, en ne se présentant qu'avec une petite partie de leurs troupes, qui à l'approche de l'ennemi faifoit semblant de prendre la fuite, pour l'attirer dans sa poursuite vers l'endroit, où ils étoient cachés avec le reste de l'armée. Mais cette ruse étant trop connuë, on y prend garde aujourd'hui, & le moindre foupcon suffit pour empêcher de s'engager à la poursuite. Il faut pour cette raifon que ceux qui tentent cette voye, au lieu de se montrer dans un endroit comme y étant venûs à dessein, ayent nécessairement l'air, de n'y avoir été conduits que par hazard & malgré cux.

Le corps embusqué ne doit être ni trop près ni trop loin de l'endroit où on s'attend à voir l'ennemi. Dans l'un & dans l'autre cas vous risquez ou que ses forces étant encore assez réunies vous ne puissiés pas le défaire aussi promptement que vous l'avez cru, ou que vos propres troupes soient écrafées avant que celles de l'embuscade puissent agir. On contribue quelquefois au succès de ces ruses, en éparpillant pendant la fuite des effets qui paroissent être de prix, comme des foureaux d'epées garnis de lames d'étain bien argenté. On arrête de cette maniere la poursuite; on a vû souvent les cavaliers descendre de cheval pour les ramasser & même des querelles s'élever entre eux, ce dont les fuyards n'ont pas manqué de profiter.

Ce que j'ai dit, regarde les embuscades que vous drefferés vous-même à l'ennemi. Mais fi c'eft lui qui vous tend de pareils pièges, & que vous venicz à en être informé par vos espions ou par vos patrouilles, vous tâcherez d'en tirer parti, en détachant d'abord un corps suffisant de troupes qui se place à portée de celui que l'ennemi a caché, & qui dans le moment qu'il va fortir, lui tombe fur le corps. Mais fi ce n'est que pendant l'action même, que vous vous en aperçevez, vous au-rez la précaution de poursuivre les fuyards avec tout l'ordre possible, en tenant les escadrons ensemble, & en les faisant suivre à certaine distance par d'autres, pour être à portée de les soutenir & de réprimer les tentatives de vos adversaires.

#### CHAPITRE LXIX.

Des entreprises de nuit,

Es affaires de nuit exigent principalement de grandes attentions & beaucoup d'arrangemens. Il faut commençer par s'affurer de la bonne volonté des foldats, en les y engageant par ferment, & en leur faifant de magnifiques promesses, qu'on leur jure de remplir encore en faveur de leurs héritiers, en cas qu'ils périssent dans l'action. Il faut en même temps connoître toutes les gardes du camp du dehors, ainsi que les autres précautions que l'ennemi prend ordinairement pendant la muit. Il faut exactement favoir toute la position de soa armée, l'emplacement de l'infanterie & celui de la cavalerie. Il faut joindre à ces connoissances celle du terrain, & des environs du camp, & surtout la nature de tous les chemins qui y condussent, de tous les desilés & d'autres endroits difficiles qu'on a à passer pender.

Il faut ensuite choisir une nuir que la Lune n'éclaire pas, afinque l'ennemi ne pouvant vous voir de loin, ne songe pas à se mettre en désense, ni même à marcher à votre rencontre. Si le ciel est serie, on désigne une étoile ou toute une constellation, qu'on sait être au dessus du camp ennemi, & en y sixant constantent les yeux, on dirige la marche de ce côté. Mais en cas que des nuées ôtent la vue des étoiles, on sait précéder la marche par les personnes les mieux instruites des chemins & de la position de l'ennemi, qui portent des lanternes sourdes au haut de lon-

gues piques. Ces lanternes doivent avoir la figure quarré, & ne répandre la lumiere par une peau mince & transparente, que d'un feul côté, afinqu'on ne puisse rien voir de loin, & qu'il n'y ait que ceux qui les suivent qui en soyent éclairés.

Les troupes qu'on employera à de femblables expeditions, auront de grands boucliers, qui leur couvrent la meilleure partie du corps, de bonnes bottes, & des lames de fer sous les plantes des piés pour être à l'abri des chauste-trapes & des aiguillons. Il faut encore qu'un autre corps de troupes fuive à une certaine distance celui qu'on a destiné à l'attaque, autant pour le raffurer que pour faire peur à ceux de vos foldats qui voudroient s'enfuir. Vous partagerez enfuite vos troupes en trois différens corps, pour former autant d'attaques. Deux se porteront aux flancs du camp ennemi, & le plus fort l'attaquera de front, selon le chemin par lequel il est venu. même temps toutes les trompettes de

votre armée sonneront à la fois, & se feront entendre de tous côtés, pour faire croire que le nombre des affaillans est plus fort qu'il n'est en effer. Certaines gens parlant la langue des ennemis, se mêleront parmi eux & crieront à haute voix qu'on n'a qu'à s'enfuir & se mettre en sûreté. Je confeille pourtant de ne pas leur couper entierement la retraite, afinque le désession n'échausse pas leur courage au point de leur faire faire des efforts extraordinaires.

#### CHAPITRE LXX

Des transfuges.

ON ne peut pas se dispenser d'accueillir les transfuges, il est même quelquefois de votre intérêt de leur faire du bien. Il faut cependant toujours être en garde contre eux, quand même ils embrafferoient vôtre religion, & qu'ils contracteroient des mariages parmi yous. C'est pourquois si ce sont des personnes distinguées,

on fait bien de fixer leur séjour dans quelque ville, & de les y observer, surtout s'il arrive qu'elle foit affiègée par l'ennemi qu'ils ont abandonné. On fouffre bien aussi des gens de la lie du peuple quoique bannis & flétris publiquement pour des forfaits. Mais il faut toujours s'en défier, aussi bien que des autres personnes libres & esclaves que l'ennenii vous avoit envoyés en temps de paix, comme un gage de fon amitié. On fait que les Perfes s'emparerent d'une ville à l'aide de trois cens de ces gens qu'on avoit eu l'imprudence de recevoir, comme un présent de leur part.

# CHAPITRE LXXI.

Des Espions.

ON a imaginé la reffource des Efpions pour parvenir à la connoiffance des chofes qui se passent chez l'ennemi, & qu'il nous convient de savoir, soit pour prendre quelque résolution importante, soit pour nous mettre à l'abri de quelque malheur. Il est de notre

notre intérêt par exemple, d'être informé si l'ennemi fait des préparatifs de guerre contre nous, s'il fait la guerre à quelqu'un de ses voisins, ou si au contraire lui même en est attaqué. Lorsque les avis porteift qu'il nous menace d'une invasion, il faut comme je l'ai dit, commencer par mettre en fureté ses villes & le plat pays, raffembler promtement ses troupes & aller même à sa rencontre: Il est surrout nécessaire d'examiner pour lors avec grand foin vos frontieres & toutes les avenues qui menent dans vos Etats, y choifir d'avance les postes les plus propres à les couvrir, ainfi que des terrains qui fe prêtent à des embuscades dont vous pourrez tirer parti, foit que vous agiffiez offensivement, soit que vous soyés obligé de vous retirer. Si vous êtes informé qu'il est en marche avec la plus grande partie de les forces contre quelqu'un de fes voisins, ou si lui même foutient une guerre difficile dans fon propre pays, ne manquez pas de profiter de l'occasion pour y faire une in-Toma III.

vafion & pour le ravager. Je ne confeille cependant pas d'attaquer l'ennemi pendant qu'il est engagé dans une guerre civile. Par ce qu'on a vu plus d'une fois les factions cesser tout d'un coup dans ces occasions, & toute la nation réunir ses forces pour s'opposer à l'ennemi commun.

Si vous détachez plufieurs espions à la fois il faut que l'un parmi eux, le plus aflidé & le plus éclairé, soit au fait de la commission d'un chacun, que tous les autres lui rapportent le résultat de leurs perquissions, & que ce soit encore lui qui indique à chacun des autres où, & de quelle maniere on doit s'aboucher. Les endroits les plus commodes pour cet objet sont ordinairement les marchés publics, où vos propres sujets ont coutume de se trouver avec les gens du pays pour troquer des marchandisse & pour commercer.

En choififfant ces espions on evite d'employer des gens du pays où on veut les envoyer, aussi bien que les personnes qu'on sait avoir de grands sujets

de plainte contre vous. Il ne faut charger de parcilles commissions que ceux qui ont femmes, enfans, peres & freres chez vous, & qui à cause de l'attachement qu'ils ont pour leurs maisons, sont incapables de trahir leur patrie ou de rester pour toujours parmi les ennemis.

On a foin encore de n'y employer que des gens intelligens, d'un certain esprit, qui connoissent bien la langue, les coutumes & le caractere de la nation, & qui sont propres à observer les différens chemins & l'assiette des lieux. Lorsqu'ils sont dans le pays, il faut qu'ils évitent soigneusement la rencontre des prisonniers, que l'ennemi peut avoir faits sur vous, pour n'en être pas reconnû, qu'ils lient connoissance avec des gens simples & ouverts, & suyent ceux qui sont adroits & peut-être plus rusés qu'eux.



#### CHAPITRE LXXII.

Des Ambaffadeurs.

n envoye des Ambassadeurs & on en reçoit. C'est une loi générale que de les respecter, & de les traiter avec beaucoup d'égards & de politesse. On a foin seulement de ne leur donner pour leur service que des personnes avifées, qui fachent répondre à leurs questions, sans trahir vos intérêts. Si ces Ambassadeurs viennent d'un pays fort éloigné, entre lequel & le votre il y a encore d'autres nations, vous ne leur découvrez de l'état de vos affaires que ce que vous jugez à propos: Vous agissez de la même maniere avec ceux de vos voifins qui font moins puissants que vous. Mais s'il vous en vient de la part de ceux qui l'emportent fur vous, par le nombre & par la valeur de leurs troupes; gardés vous bien de leur montrer vos richesses & vos belles femmes: Vous ne ferez parade à leurs yeux que de vos armées, de vos arfenaux, du bon ordre qui regne chez

vous, & de vos meilleures forte-

Si vous envoyez vous même des Ambaffadeurs quelque part, choififfez des gens de bien & d'honneur, qui soient sans aucune tache, qui ayent de l'esprit, qui aiment leur patrie, & qui la préférent à leur propres intérêts. Ne forcez personne à se charger de ces commissions. On fait que Regulus envoyé par les Carthaginois à Rome pour leur procurer la paix, & s'étant engagé par serment à retourner en cas qu'il échouât, ne conseilla pas moins aux Romains de faire la guerre, & revint à Carthage pour remplir ses engagemens, au lieu que ce Medecin d'Egypte forcé malgré sa protestation de faire la fonction d'Ambassadeur auprès du Roi de Perse, fut la principale cause de la ruine de sa patrie.

Au reste tout Ambassadeur doit paroître dans le pays où il est envoyé, avec un air de gayeté & de politesse, montrer de la générosité & de la grandeur dans ses actions, donner également des éloges à fon propre pays, & à celui où il fe trouve, & fe garder bien de témoigner du mépris pour la nation chés laquelle il est.

## CHAPITRE LXXIIL.

Des Sections de la Phalange.

Un corps complet d'infanterie pefament armée ou la Phalange, est composée de trente deux sections, chacune de cinq cens hommes, dont ordinairement trente sont rangées en bataille sur une seule ligne, séparées les unes des autres par des intervalles assez grands, pour que cinq cavaliers y puissent passer aisément de front. Des deux autres sections l'une est employée à couvrir le slanc droit, & l'autre le slanc gauche. En les y rangeant en colonnes, relativement au front de la ligne, on en forme des crochets.

La cavalerie doit également confister en trente deux escadrons nommés Epilarchies, de cent huit maîtres chacun. Dans l'ordre de bataille ils sont

placés derriere l'infanterie, vis-à-vis les intervalles, qu'on a laiffés entre les fections, exceptés deux qui ne pouvant être d'utilité aux flancs, comme les deux fections de l'infanterie, font ordinairement gardés en réferve, & employés felon les circonflances aux effortes, aux embuscades, aux reconnoiflances, ou aux autres besoins.

L'armée disposée de cette maniere, on fait passer la moitié de chaque Epilarchie, favoir foixante quatre maîtres par les intervalles devant le front de l'infanterie, les petites troupes rangées chacune en quarré ou en lozange, ou en telle forme que les circonstances exigent, & qu'on juge à propos. faut seulement observer, comme la demi-Epilarchie confiste en trente deux lanciers, en huit armés de fabres, en huit qui ont des javelots, & en seize archers, que lorsqu'on s'avance contre l'ennemi, les lanciers doivent être dans les premiers rangs, ceux qui n'ont que des fabres, & les armés de javelots dans les fuivans, & les archers dans les derniers. Mais lorsqu'on se retire, l'ennemi étant encore éloigné à certaine distance, les archers doivent passer à la place des lanciers, pour fermer la marche, si ce n'est qu'on soit serré de près, en ce cas les lanciers ne changent pas de place.

Aussi souvent que ces demi-épilarchies de soixante quatre maîtres s'avancent, elles passent les intervalles de la Phalange par la gauche des fections & retournent à leur place par la droite. Pendant le temps quelles font les mouvements de la retraite, celles qui sont restées derriere la Phalange, ou l'autre moitié de chaque épilarchie s'ébranlent, & étant sorties par la gauche au travers des intervalles remplacent les premieres, fraiches & propres à venger celles qui seront retirées. Si les efforts des premieres ont affez de succès pour repousser l'ennemi, l'autre moitié n'attend pås même leur retour, & s'avance d'abord pour les seconder. arrive aussi en d'autres occasions, ou il faut que les epilarchies entieres paf-

fent d'abord devant le front. Mais dans toutes ces occasions il faut toujours, pour éviter la confusion, que les escadrons fortent des intervalles par la gauche, & qu'ils rentrent ensuite par la droite des sections derriere la Phalange.

#### CHAPITRE LXXIV.

De la conversion des escadrons à la Scythe.

Les escadrons formés en lozange, doivent être divisés en trois Sections; chacune de vingt un chevaux, qui font ensemble avec l'Ilarque les soixante quatre maitres, dont on les compose ordinairement. Pour en tirer tout le parti possible, il faut qu'on les ait bien exercées non seulement à manœuvrer ensemble & à être formées en lozange, mais aussi à rompre cette forme pour faire promptement trois Sections triangulaires ou trois coins. Ces coins sont formés de la maniere suivante: Le rang qui sert de base a six chevaux inclusivement les Garde-flancs

de la droite, & celui de la gauche. Le rang qui est devant celui-ci a cinq chevaux; les suivans quatre, trois, deux jusqu'à l'unité, ou l'Ilarque qui est à la pointe. Les chevaux de chaque rang, qu'ils précédent ou qu'ils suivent ne sont pas par conséquent en files, mais seulement en rangs.

On fent bien avec quel foin il faut avoir dreffé le cavalier pour qu'il foit en état d'exécuter avec facilité les évolutions néceffaires pour former ces trois coins, après avoir rompu le lozange.

L'utilité de cette manœuvre se fait voir lorsqu'on fait semblant de s'ensuir devant un ennemi accoutumé à garder peu d'ordre dans sa pourfuite. L'Ilarque s'arrête tout d'un coup dans sa retraite & commande Systrophe ou de faire la dite évolution, & pendant qu'il fait lui même volte face, & retourne à l'attaque avec cette partie du lozange, qui est la pointe, ou le coin le plus avancé; les deux autres se forment derriere lui, & sortent l'un par la droite & l'autre par la gauche, pour tomber en flanc &

à dos de l'ennemi. L'attaque imprévue de ces deux troupes raflire de cette maniere celle avec laquelle l'Ilarque avoit fait volte face, & la met en état de pouffer fa pointe. Il est bon en cette occasion d'avoir disposé les cavaliers dans l'escadron, de façon que la partie qui se tourne sur la droite soit toute composée de lanciers, & celle qui vient de la gauche d'archers. L'esfet de ces manœuvres est d'autant plus fur qu'elles dérobent aux yeux de l'ennemi la cause certaine de sa défaite.

# CHAPITRE LXXV. Des Grand'gardes.

Les Grand'gardes de l'armée se donnent selon une ancienne coutume par la cavalerie. Comme toute la cavalerie est partagée en trente deux escadrons nommés épilarchies, chacun de cent vingt huit cavaliers, il faut que chaque jour une de ces trente deux epilarchies monte la garde, & que le chef qui en est à la tête, pourvoye à tout le détail de son service. Ayant passé vingt quatre heures dans son poste, elle est relevée par celle qui la suit selon son rang; & ainsi toutes ayant fait ce service, le tour recommence avec la premiere dont le premier Ilarque a l'inspection générale.

#### CHAPITRE LXXVI.

Des Camps.

IL faut qu'il y ait dans l'armée un certain nombre de gens nommés Mensores ou Arpenteurs, qui s'étant fair une étude de tout ce qui regarde la castramétation, joignent encore à cette science beaucoup d'expérience & principalement l'art de juger solidement de toutes fortes de terrains, ainsi que de leurs avantages & défavantages relatifs au campement des troupes. L'armée se mettant en marche, il faut qu'ils la précédent avec les Grand'gardes & avec une escorte suffisante pour reconnoître en fureté les endroits les plus propres à l'affiette du camp. Ils éviteront ceux qui sont trop près des montagnes ou des grandes forêts, partagées en

plufieurs chemins, parceque l'ennemi pourroit en profiter, pour vous caufer en s'approchant de ce côté de vôtre camp, de l'allarme & de très grands embarras. Mais ils profiteront des grandes rivieres, ou des bords de la mer; ou d'un précipice, ou de quelque montagne impraticable pour y appuyer & pour affurer par ce moyen un des flancs du camp. Si ce n'est qu'un petit ruisseau guéable de tous côtés, il vaut mieux le faire paffer par le milieu du camp que de s'en approcher par un de ses côtés, à cause des grandes commodités qui en résultent pour les troupes. Il faut seulement conserver les eaux pures & en état de fervir de boiffon aux hommes, en ne menant les chevaux à l'abreuvoir qu'au dessous du ruiffeau.

Lorsque ces arpenteurs ont rencontré un endroit convenable, au camp, ils commencent par défigner le terrain, qu'il doit occuper. Ceux qui ont l'habitude de ces travaux le déterminent du premier coup d'œil, d'autres le mesurent en décochant une slêche dont le jet réiteré leur fait juger de combien d'espace ils ont besoin pour l'emplacement de leur camp.

Il faut que ces Arpenteurs foient accompagnés de tous les portenfeignes de la Phalange, afin qu'après avoir tracé le camp dans toutes fes parties, les Enfeignes puisfent se placer aux endroits destinés au campement de la division, à laquelle ils appartiennent; de forte que lorsque la Phalange entre dans le camp, ces divisions foient d'abord en état de trouver les places, où elles doivent dresser leurs tentes.

Il n'est pas bon de donner à un camp la figure circulaire, à causse de la facilité qu'elle fournit à l'ennemi de l'entourer dans son attaque. Au lieu qu'étant en quarré il est obligé de s'étendre plus & de diviser ses forces, pour s'attacher à l'une ou l'autre des faces du camp. L'avantage de cette figure se montre encore, lorsqu'on a été en état de dérober tout un flanc à son attaque, en l'appuyant à quelque riviere

ou à quelqu'autre endroit impratiquable. C'est dans ces occasions, où il est même bon de se camper en quarré long, afin d'assurer un de ces côtés prolongés par une semblable protection.

On entoure le camp d'un fossé de cinq pieds de profondeur, & de sept à huit de largeur. Les terres déblayées servent à l'élévation du rempart, du côté de l'intérieur du camp. Sur les dehors des fossés on seme une grande quantité de ces chausse-trapes qui sont jointes ensemble par le bas, & on fait aussi de petites fosses garnies dans le fond de pieux aiguisés. Mais il faut que vos propres troupes en soyent informées pour qu'elles ne tombent pas elles mêmes dans les pièges.

Il faut qu'il y air dans chaque camp quatre grandes portes & a côté de celles-ci des poternes oú des guichets en plus grand nombre. On établit à chacune de ces portes des corps de garde, qui font ou de fimples enclos formés par des chariots ou des paliflades, ou des batimens faits de planches & à la hâte. Il y a à chaque porte un officier avec un nombre fuffisant de soldats qui monte la garde selon son tour & qui yeille à la sûreté du camp. Les troupes légeres bordent le rempart avec leurs tentes.

On laisse dans toute l'enceinte intérieure du camp depuis le rempart jusqu'aux tentes des péfament armés, un espace vuide de trois à quatre cent pieds, non seulement pour que l'ennemi, venant l'attaquer avec une nombreuse troupe d'archers & d'autres gens . de traits, ne soit pas en état de pousser les flêches jusqu'aux endroits où campe le gros de l'armée, mais auffi afinque le Général ait la facilité de ranger & de former les troupes, avant qu'on forte du camp. Il faut que les fections de la phalange campent à une pareille distance du rempart en ordre & felon leurs dimensions, en lignes parallelles aux quatre faces du camp. On à seulement l'attention de placer toujours les fections de la phalange à laquelle on

fe fie le plus vis-à-vis des quatre portes du camp.

Tout cet affemblage de tentes distingué par plufieurs rues, est encore croisé au milieu du camp par une rue principale de trente à quarante piés de largeur, le long de laquelle se trouvent de deux sorés les tentes de la cavalerie avec leurs intervalles. Cette rue ne doit être embarrassée par aucun obstacle, & le Général même n'est campé qu'à un certain endroit à côté de ce passage, pour que rien ne trouble la communication.

C'est aussi un art qui exige de l'expérience que de savoir poster selon le terrain les différences gardes qu'on pousse hors du camp. On y employe ordinairement la cavalerie, en choissifant les escadrons les plus braves & les plus propres à ce service. Il faut que les gardes les plus éloignées du camp, ne se fassent que par un petit nombre de chevaux, & que celles qu'on place à certaine distance derriere elles, soyent déjà plus fortes. Les mieux sournies de toutes, doivent être les grand' gardes, qu'on établit affèz près du camp, & qu'on destine à soutenir toutes les autres. Outre ces gardes de cavalerie on pousse encore hors du camp, mais seulement à une petite distance du sosse pour faciliter aux autres la retraite.

Un bon Général ne permettra pas, que les bagages & le train des personnes qui ne combattent pas, se multiplient au point qu'on en soit embarrafsé dans le camp. C'est pourquoi il commencera par retrancher d'abord le superflu & par renvoyer tout ce qui est inutile & à charge, en ne gardant à l'armée que ce dont on a absolument besoin pour le service des troupes, & qu'on est en état de prôtéger sans se géner.



## DE JULES AFRICAIN. 387.

#### CHAPITRE LXXVII.

Ce chapitre traite des fanaux qu'on établit fur les frontieres & de distance en distance dans l'intérieur du pays, pour avertir de l'approche des ennemis, & pour fervir de fignaux aux troupes & aux habitans, aux unes pour se rassembler, & aux autres pour se mettre en sureré. L'utilité en étoit très grande dans le temps où les nations barbares venoient fouvent tomber à l'improvifte fur les provinces & faire d'horribles ravages, avant qu'on fut en état de se recueillir. C'étoient ordinairement de grands buchers de bois sec, arrangés dans les endroits élevés & toujours prêts à être allumés au befoin. L'auteur recommande de n'employer à la garde & au fervice de ces fanaux que des gens braves, fideles, alertes & intelligens. Les différens avis qu'ils avoient à donner, avoient fait imaginer différentes especes de fignaux & des manieres particulieres d'indiquer les circonstances des invasions, ces signaux étoient relatifs au

nombre des troupes & au chemin qu'elles prenoient. L'auteur entre dans le détail de la fignification qu'on peut attacher à chaque maniere de donner ces fignaux, à l'exemple d'Enée le Tacticien qui en avoit traité dans le Poliorceticon.

Au reste tous ces chapitres qu'on vient de lire, sont tirés d'auteurs bien plus modernes que Jules Africain, & regardent la milice telle qu'elle a été, ou plutôt telle qu'on a voulu qu'elle fut du temps des Empereurs de Constantinople. On voir surtout par le chapitre des camps, qu'il y a beaucoup de ressemblance entre les préceptes qu'on y trouve, & ceux que l'Empereur Leon donne dans sa tactique, de même qu'entre le stile de ces deux écrivains.

Du Cange dans fon gloffaire grec cite fouvent des paffages de ces frag-Milice des mens. M. Buffi dans fes remarques Grect Tom. fur la tactique d'Elien, a cru prouver 1. ch. 11. que récllement les anciens avoient fait quelquefois ufage de cette ordonnance

de la cavalerie en lozange, dont on avoit revoqué en doute la réalité, en citant comme de Jules Africain, le chapitre qu'on vient de lire fur cet objet. Mais il est évident que le témoignage d'un auteur qui est du moins cinq ou fix cens ans plus récent que Jules Africain, n'est pas d'un grand poids.



# CHAPITRE LXXVIII.

Des Gardes.

n doit choifir dans l'armée les foldats destinés à servir de gardes, & n'y employer que des gens prudens, braves, intelligens, vigilans, forts & agiles. Il faut aussi qu'ils ayent des femmes & des enfans & un peu plus de fortune chez cux, que n'en ont ordinairement les foldats. S'ils prennent du repos, il faut que ce foit plutôt pendant le jour que pendant la nuit, & jamais tous enfemble. On les recompense largement, surtout lorsqu'ils annoncent la foudaine arrivée des ennemis pendant l'hyver. Il faut au reste qu'ils foyent toujours fur leurs gardes, & qu'ils se défient de tout ce qui s'approche d'eux, parceque les ennemis se déguisent souvent sous le masque de leurs compatriotes qui viennent de se fauver de prison & cherchent par ce moyen à les furprendre \*).

<sup>&#</sup>x27;) Ce sont les mêmes gardes dont il est parlé dans le chapitre précédent. Les fréquentes in-

Les anciens trouverent de la reffemblance entre les mouvemens de la Phalange & ceux d'un animal. C'est pourquoi ils donnerent à la Phalange un front, une bouche, des cornes, une tête, des yeux, un nombril, des flancs & une queue.

Les boucliers des pefamment armés doivent avoir pour le moins fept palmes. On cloue au milieu de leur furace extérieure une forte lame de fer, coupée en rond, d'ou fort un ftilet de quatre pouces de longueur. Une pareille pointe mais feulement de trois pouces, est appliquée au haut des cafques, furtout de ceux que portent les chefs de file.

oassons des barbares, sorçoient d'établir sur les frontieres & ordinairement sur les hauteurs des especes de petits sorts qu'on saisoit garder hyver & été, par des troupes choisses, comme l'auteur le reconmande ici. Ce sont les Agrariæ & les stationes Agrariæ dont il est fait souvent mention dans les auteurs de la basse latinité surtout dans Ammies Maycellin.

## 392 LES CESTES DE JULES &c.

Quelques-uns donnent aux foldats du fecond rang des piques plus longues que ne font celles des Chefs de file, pour que leur pointes égalant la portée de celles du premier rang faffent plus d'effet fur l'ennemi.

Il faut que les foldats du premier & du dernier rang de la Phalange ainfi que ceux des files qui font aux extrêmités des flancs, foyent plus avantageufement armés que les autres \*).

Fin du Tome troisieme.





<sup>\*)</sup> Le stile de ce dernier chapitre fait croire qu'il est de Héron, ce mathématicien qui a sleuri sour l'Empereur Heraclius l'an 612. E' dont les ouvrages sur la Méchanique militaire des auciens sont comuis.

#### Fautes à corriger dans le Tome III.

Pag. 26. l. 19. Servius G. lifez partout Sergius G.

27. l. 23. paffée lif. précédente. 28. l. 18. de fix lif. des fix.

71. I. T. l'antiquité lif. antiques.

93. 1. 5. livre Romaine lif. l'once Romaine.

121.1. 11. Wolgang Lif. Wolfgang.

129. d. l. légion est nommée lis. légion y est nommée.

199. l. 20. il fe lif. Céfar fe.

289.1. 11. moin Lif. moins.



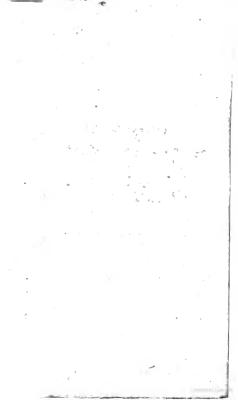

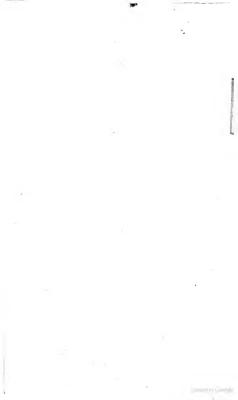



